MT DU QUAI D'ORSAY masuivre son gide au Centrafrique

icilement dans le serve de l'acceptance de l'a

propos du Contactos

propos du Contactos

propos de l'aide por 1802 de reconstruction national mile deux cents

mile deux cents

tals de trouvert

R.C.A. sur terme

de Célense llant les des

Atune part, Paris, et de la-

OU PEUPLE DENONCE

DE LA RÉPRESSION

province du Khounter par dépois de munition ont été découvers. De la de minaileuses, de de bombes artisar. manifons, da materio de Bication es d'imprim se inc ete sessis.

Pautre part.

Copposition des Monpeuple, dans un combild mardi 31 août : P tord & c une service and water from the a trouvé la mor: ies propadar de A nt meener lass nouvelles aprod d'opposses, on la printe d'Evi Mondialistic. bounes mours comme de l'ample ies nine seure; : Ladjevardi et Ghallas e essa:

MENT DE GERHARDT HIS CHIEFUS SOUS L'OCCUPAIR

actes, - IAFP.

Germani Heller tout de la Mich & Baden-Baden Lucate Solkianie-treuze tha Withington Heller

We have the heller

With a We have the heller

With a Heller

White the heller

About the heller

About the heller

About the heller

Manufacture

Manufact A ce uree.

Gent Paecord
Reits et le S
Franchis, accord
forivation
plans tard let
urbs let iterat Total Com miles of the control of th Demons of the party of the party of the lambde of the lamb

TION DU de Grignon X TERMINALES XTERNAT MIXTES PARIS 20 2 2 100 C

La construction du gazoduc sibérien

WASHINGTON VA RÉDUIRE LES SANCTIONS A L'ENCONTRE DES FIRMES FRANÇAISES

LIRE PAGE 28



Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur: André Laurens

3,50 F

Algérie, 2 DA; Marce, 3.00 dir.; Tonisie, 280 m.; affennagne, 1.69 DM antrode, 15 sch.; Belginge, 26 fr.; Camada, 1.10 S. Géte d'Iveire, 275 fc far camemark, 6,50 kr.; Espagne, 80 pes.: 6-8., 45 p.; Erèca, 56 dr.; Libya, 0,350 DL; triande, 70 p.; Ithile, 1 BOZ L; Libya, 0,350 DL; triande, 70 p.; Ithile, 1 BOZ L; Libya, 330 P.; Lurembourg, 27 f.; forrège, 5,68 kr.; Pays-Box, 1,75 fl.; Payraga, 50 ese; Sénègal, 290 r CfA; Saede, 5,80 kr.; Suisse, 1,40 f.; 8-4., 95 cants t payestarte, 55 d.

Tarif des abconements page 17 5. BUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 69 Téles Paris 0º 656572 C.C.P 4207 23 PARIS TéL: 246-72-23

## Les banques mexicaines

## Un précédent pour le tiers-monde

Les présidents mexicains n'étant pas rééligibles en vertu de la Constitution n'ont guère d'autre interlocuteur que l'histoire. Alors que son pays connaît une grave crise économique, M. Lopez Por-tillo, qui laisse le pouvoir le 1° décembre à son successeur élu, a insisté, mercredi 1ºr septembre, dans son dernier message annuel, sur l'œuvre accomplie. Les succès relatifs ne manquent pas : à l'intérieur, le pluralisme politique a été encouragé ; quatre mil-lions d'emplois ont été crées grace à une croissance supérieure à 8 % depuis 1977 ; à l'extétrieur, le pays a vu son autorité morale et politique

Pourtant l'opinion retiendra surtout de ce dernier message l'annonce de la nationalisation du système bancai-; à l'exception des établissements étrangers. Cette mesure constitue un changement radical du cours suivi depuis quarante ans par des prési-dents plus volontiers enclins à parler de révolution qu'à bouleverser l'ordre établi. Elle redonne vie à un discours larrement démonétisé, mais sur lequel repose encore en grande partie un système vieux de soixante ans. Ce choix de dernière heure risque de peser lourd sur un successeur. M. de La Madrid, dont on attendait avant tout qu'il assure la continuité du processus de « modernisation » avec le minimum de retouches néces-

L'importance de la décision prise tient à la personnalité et aux convictions du président sortant. Sa force tient à priori idéologique, mais st apparue comme l'unique re-mède à un homme que rien ne prédisposait à ce choix. A Mexico, expropriation > rime avec a nationalisme » bien "Las qu'avec « socialisme ».

La nationalisation du système bancaire crée un pré-cédent : le refus des pressions exercées par les Etats-Unis et les institutions financières qu'ils contrôlent pour que les pays du tiers-monde en crise acceptent des solutions imaginées à Washington, Zurich on Chicago. Le Mexique ne constitue en effet qu'un exemple, le plus spectaculaire dans l'immédiat par l'importance des capitaux en jeu, du déréglement du système financier international, qui, en fait, ne pouvait fonction-ner qu'au prix d'une fiévreuse fuite en avant. Le ralentissement de l'activité économique mondiale lui porte un grave coup : les pays du tiers-monde, et aussi de l'Est euro-péen, auxquels les banques prêtaient allégrement, frappés dans le -s recettes d'exportation, et plégés du fait de pro-grammes quelque peu laxistes, ne peuvent plus rembourser leurs dettes.

Cette quasi-faillite touche particulièrement les établisse-ments financiers privés qui couvrent plus des deux tiers des dettes des pays en déve-loppement à revenu moyen. Déjà en 1981, le service global de la dette de l'ensemble du tiers-monde, c'est-à-dire le remboursement du capital et le paiement des intérêts, avait augmenté d'un tiers par rap-port à l'année précèdente et représentait près de 100 milliards de dollars, soit le cinquième du total de l'endettement. La situation est d'autant plus préoecupante qu'on ne s'aftend pour 1982 qu'à une faible reprise économique. Elle ne manquera pas d'être évoquée lors de l'assemblée annuelle du F.M.I. et de la Banque mondiale qui s'ouvre lundi 6 septembre à Toronto.

## sont nationalisées

Le président du Mexique, M. Lopez Portillo, a annoncé, mercredi 1°° septembre, la nationalisation des banques privées et l'institution du contrôle généralisé des changes. Il a en outre indiqué la transformation de la Banque centrale, qui avait jusqu'alors le statut de société anonyme avec perticipation majoritaire de l'Etat, en organisme public décentralisé dépendant du gouvernement fédéral.

La nationalisation sera accompagnée de l'Indemnisation des actionnaires, conformé ment au droit. L'argent et les biens déposés dans l'établissement ne seront en aucun cas banques étrangères, les organisations annexes de crédit et la banque ouvrière ne seront es à aucune expropria-

Toutes les institutions financières sont fermées jusqu'au lundi 6 septembre. Tout acte de vente ou d'achat de devises non effectués par la Banque centrale ou par un organisi délégué est considéré comme un acte de contrebande. (Lire page 6 l'article de Francis Pisani.)

## Les nouvelles propositions de M. Reagan La junte polonaise sur la question palestinienne suscitent de vives réserves à Jérusalem

Je notre correspondant

tait depuis plusieurs semaines une

telle prise de position américaine.

certains se sont empressés de lancer

un véritable appel à la résistance et

Soulignant la gravité de la situa-

tion, M. Begin a interrompu de brè-

ves vacances dans une station bal-

néaire de la Galilée pour réunir d'ur-

gence à Jérusalem, ce jeudi matin,

une réponse au chef de la Maison

Blanche. Falt significatif de l'atti-

tude des dirigeants Israéllens : tout

au long de la journée de mercredi,

ministres et députés de la majorité

consell des ministres et préparer

à la contre-attaque

Le gouvernement israélien s'est réuni, ce jeudi 2 septembre, en séance extraordinaire pour étudier les nouvelles propositions américaines énoncées mercredi par le président Reagan lors d'un discours télévisé, et trans-mises, mardi à Jérusalem, où elles ont déclenche une véritable levée de boucliers. Jérusalem récuse notamment la demande exprimée par M. Reagan d'un ge) de la politique de colonisation et l'idée d'un retrait même partiel de

A Beyrouth, où l'évacuation des Palestiniens s'est terminée plus rapidement que prévu, le secrétaire américain à la défense, M. Weinberger, a déclaré que « la mission des

Jérusalem. - Contenues dans un message adressé mardi soir à M. Begin et révélées publiquement vingtquatre heures plus tard par le président Reagan lui-même, les suggestions américaines pour un règlement de la question palestinienne et une relance des négociations sur l'autonomie ont provoqué une levée de boucliers à Jérusalem, Elles ont même créé une atmosphère de drame national du point de vue du gouvernement, tandis qu'elles ont été accuelliles avec satisfaction par l'opposition travailliste revigorée alors que celle-ci paraissait de plus en plus désemparée depuis le début de la querre au Liban. Au sein de la coation gouvernementale, où l'on redoumarines est achevée » et que ceux-ci quitte-ront la capitale libanaise » bien avant » le délai prévu. On indique à Paris que le contingent français pourrait revenir aux environs du 10 septembre. M. Weinberger est reçu ce jendi à Jérusalem.

A Athènes, où sont arrivés mercredi M. Yasser Arafat, puis M. Mitterrand, le chef de l'O.L.P. a exprimé « la reconnaissance » des Palestiniens pour - l'attitude amicale et coura-geuse du président et du peuple français -. Le président de la République a réaffirmé « l'idée commune » (aux deux pays) « que rien

ne sera possible sans reconnaître aux peuples et aux Etats du Proche-Orient «les droits reconnus par la société internationale»...

barrage contre l'initiative américaine alors que la plupart n'avaient pas pris soin ou n'avaient pas encor été en mesure de connaître la tener exacte du message du président Rea gan, on a aussitot dénoncé en bloc ses propos en affirmant qu'ils étaient non seulement en contradiction fla grante avec les accords de Camp David, mais encore avec les décla rations antérieures du gouvernemen américaln. On a aussi sévéremen critiqué le choix du moment de cette initiative, en déplorant que les dirigeants de Washington donnent l'impression de « profiter » de l'intervention israélienne au Liban pour maintenant jouer leur propre jeu et impo ser leurs vues au Proche-Orient.

Une nouvelle fols, les dirigeants israeliens se sont laissés aller à l'exagération en faisant entendre, par exemple, que les Etats-Unis encou-rageaient la création d'un Etat pales tinien indépendent, ce qui est, pour une partie d'entre eux, une tactique déjà souvent employée, ayant pour but d'inciter l'allié américain à modérer ses critiques envers Israel et à

FRANCIS CORNU.

(Live la suite page 4)

## AU JOUR LE JOUR Gestation

Nous sommes fizés sur le calendrier de l'opposition: L'expérience socialiste ne durera pas deux ans », a déclaré, à Nouméa, M. Jacques Chirac.

La date limite de survie du socialisme étant fixée par le chef du R.P.R. aux environs du 10 mai 1983, il ne reste que neuf mois au poupoir pour accoucher de réformes convaincantes. Et neuf mois aux opposants pour préparer l'heureux événement

qu'ils prometient à la France. BRUNO FRAPPAT.

## laisse prévoir des procès politiques

La junte polonaise a ettribué la responsabilité des violentes manifestations du 31 août aux dirigeants du Comité d'autodelense sociale (KOR), détenus pour la plupart depuis le 13 décembre et aut devraient être mis en accusation « pour délits commis contre l'Etat socialiste et la société ».

Cette décision laisse présager l'ouverture de procès politiques à Varsovie. Les derniers bilans des affrontements de mardi font état de 3 morts, 211 blessés et 4 050 arresta-

Au lendemain des affronte-ments du mardi 31 août, dont l'ampleur est encore plus grande qu'elle n'avait d'abord paru, la j unt e polonaise a décide, mer-credi, de faire « clore rapidement l'enquête contre les dirigeants du l'enquête contre les dirigeants du KOR et de les mettre en accusation pour les délits commis contre l'Etat socialiste et la société ». Le communiqué rendu public par le Conseil militaire de salut national (WRON) indique en effet que des affrontements auraient été « organisés par les militants et les idéologues de l'opposition antisocialiste et avant tout var les membres du KOR ». tout par les membres du KOR s

Les généraux ont également décidé d'accélérer les procédures ouvertes contre les personnes arrêtées mardi et de « prendre des mesures résolués » dans les provinces « pour assurer la pair et l'ordre public ». Tout en affirmant que les manifestations ont eu le caractère d'un phénomène « isolé », le communique indique qu'elles ne « peuvent être mini-misées » en raison de « leurs conséquences tragiques et du fait qu'elles entrainent certains jeu-nes dans un tourbillon dangereux pour leur propre avenir et celui WRON estime que la journée de mardi avait « interrompu le processus de normalisation et compromis la possibilité d'une suspension cette année de l'état de guerre».

Selon des sources diplomatiques occidentales à Varsovie, les auto-rités polonaises estimeraient rités polonaises estimeraient qu'entre soixante-cinq mille et soixante-quinze mille personnes seraient finalement descendues dans la rue pour célébrer le deuxième anniversaire des accords de Gdansk. Cette estimation est nettement supérieure aux évaluations qu'on pouvait faire, mercredi, à partir des premières indications fournies par les autorités. Elle apparaît très largement plausible — si ce n'est encore faible, — au vu des derniers bilans des manifestations.

(Ltre la suite page 3.)

## Le projet du budget pour 1983 marque le changement de cap de la politique économique

Basé sur une croissance de 2 % du produit intérieur brut, caractérisé par un net ralentissement de la progression des dépenses publiques, une modération certaine des mesures fiscales et une limitation du déficit, le projet de budget de 1983 marque le changement de cap de la politique économique amorcée après la seconde dévaluation du franc. Les réactions sont modérées, voire réservées, dans les milieux politiques, tant de la

majorité que de l'opposition. « Courageux,

calme, sincère : seion M. Pierret (P.S.), rap-porteur général du budget, le projet de M. Fabius comporte, selon le groupe commu niste de l'Assemblée nationale, « des aspects positifs ». Les députés sommunistes y relèvent cependant, « des insuffisances en matière de justice fiscale ». Les radicaux de gauche regrettent, au contraire, l'institution d'une tranche à 65 % dans le barème de l'impôt sur le revenu. M. Lecanuet (U.D.F.) estime que · le gouvernement ne sait pas où il va ».

## Un formidable pari

Rarement projet de budget aura aussi bien collé à la politique économique d'ensemble que celui qui a été présenté mercredi le septembre au conseil des ministres.

ministres.

Depuis la dévaluation du 12 juin, la stratégie du gouvernement a été profondément modifiée. La lutte contre l'inflation est devenue l'objectif prioritaire d'une équipe qui l'avait négligée jusqu'alors, préoccupée — jusqu'à l'obsession — par la croissance et le chômage. Le blocage des prix et des revenus — décision aans précédent depuis 1950 — marquait plus qu'une étape : une véritable rupture avec la politique de relance et de réformes menée jusqu'alors.

par ALAIN VERHNOLES

Le projet de budget 1983, bâti sur bien des renoncements, tra-duit complètement ce retournement. Son objectif le plus immè-diat est de limiter le déficit public pour sauvegarder le franc. A terme, l'idée que les comptes

> Lire pages 22 et 23 LE DÉTAIL

**DES MESURES** 

de l'Etat ne peuvent être dura-blement déséquilibrés fait son chemin. M. Mitterrand semble raemin. M. Mitterrand semble l'avoir faite sienne. Il faudra cer-tainement de nombreuses années pour ramener les dépenses au niveau des recettes. Mais l'orien-tation, désormals, est bien celle-là. Le déficit budgétaire prévu pour

Le déficit budgétaire prévu pour l'année prochaine s'accroît, passant de quelque 95 milliards de francs à 118 milliards de francs. Mais cette augmentation cache l'essentiel : un formidable coup de frein donné aux dépenses de l'Etat, qui, à certaines exceptions près—l'investissement, notamment—stagment ou même balssent en stagnent ou même balssent en

(Lire la suite page 21.)

## ALAIN (HORRISOR LE LAPIN **DE LUNE**

Une histoire merveilleu se. Une nouvelle facette de l'univers romanesque étonnam-DEMANDA S APOSTROPHIS ment riche et divers de l'auteur de <u>Le</u> Jade et l'Obsidienne.

ROBERT LAFFONT

## Le test de la fonction publique

I. - L'ACQUIS

(Lire page 18.)

La crise actuelle est la crise d'un mode de production; c'est la crise d'un stade du capitalisme dont l'un des traits marquants est l'importance de l'intervention publique, intervention qu'il est de bon ton de déplorer mais qui a, en réalité, un caractère structurel. par ANICET LE PORS (\*) Mais elle reflète en même temps le développement de be-soins collectifs essentiels (édu-cation, santé, transports, équi-pements, etc.), la socialisation avancée des forces productives et Ainsi, la part des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations des rapports de production, la nécessité d'un nouveau type de sociales) dans le produit intérieur brut est passée en France de 12 % avant la première guerre mondiale à 43 % aujourd'hui Mais croissance, de nouvelles relations entre les personnes et les groupes sociaux, en d'autres termés d'un nouvel humanisme. c'est le niveau moyen observé dans l'ensemble de la C.E.E., et (\*) Ministre délégué auprès du premier ministre, chargé de la fonc-tion publique et des réformes admi-nistratives. l'évolution est la même dans tous les pays, quelles que soient les références idéologiques des équi-

pes politiques au pouvoir. Et ne voit-on pas les dirigeants des Stats-Unis pratiquer eux-mêmes, en pleine expérience monétariste, la fuite en avant dans le recours aux fonds publics et à des moyens administratifs per formés 2 AUCURPHUI DANS -LE MONDE DES LIVRES -Une biographie riche en inédits

administratifs renforcés?

En fait, l'intervention publique n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Elle a eu, certes, tendance à se pervetir en bureaucratie et en technocratie sous l'effet conjugué de l'aggravation de la crise et des MONTHERLANT politiques autoritaires menées par les gouvernements de droite. Cela DIX ANS APRÈS a engendré parfois des compor-tements nocifs et une détériorstion déplorable des relations entre

l'administration et le public.

La fonction publique est au cœur de cette contradiction. Il ne faut donc pas s'étonner si la mise en donc pas s'étonner si la mise en ceuvre d'une politique de transformations démocratiques rencontre de la part des privilégiés et de leurs représentants des résistances d'autant plus vives — le plus souvent marquées par des outrances de langage et la pauvreté de l'argumentation — que les réformes engagées font apparaître une réalité essentielle : la fonction publique peut être aujourd'hui m domaine de progrès et d'avancées démocratiques significatives.

La fonction publique est déjà le lieu privilégié de progrès scientifiques et techniques essentiels. On sait que l'effort public de recherche est aujourd'hui en très vive croissance après une longue

vive croissance après une longue régression; que l'essentiel des innovations de la science econo-mique en France au cours des trente dernières années s'est fait dans l'administration ; que celle-ci est le premier client de l'industrie informatique et donc son principal champ d'application; que les techniques de la commu-nication et du traitement des données s'y développent rapidement, entraînant tout le se

(Lire la suite page 7.)

L fant que l'on vous dise ces

choses auxquelles vous ne son-

gez pas, qui nous viennent à

l'idée quand nous nous regardons.

Vous nous faites sourire avec toutes

ces évocations qui sont censées nous

représenter. Vous chantez nos

charmes de mille et une façons, en

Et nous lisons, entendons, suppor-

tons, avec un étonnement amusé,

cette manière dont vous vous exta-

siez devant nos soi-disant beautés.

Nous prêtons une oreille distraite à

vos discours car nous ne croyons pas

tout à fait à toutes ces éloquentes

démonstrations, à toutes ces gra-

cieuses envolées. Nous pensons,

pleines de commisération, que vous étes de pauvres choses fragiles puis-

que vous ne pouvez résister à tant d'appâts. Mais, nous sommes cruelles, rouées, subtiles, et nous prenons un malin plaisir à nous ven-ger de vous avoir cédé.

Depuis des siècles, vous nous

convoitez, vous nous enlevez, vous

nous violez et, cependant... vous ne

nous posséderez vraiment jamais,

car nous sommes des créatures li-

bres, autant que vous-mêmes et nous

avons un autre sens de la vie. Vous

nous croyez reine ou putain. Nous

ne sommes ni l'une ni l'autre, mais

des êtres humains qui aspirent à la reconnaissance, sans condition, de

Vous êtes prisonniers d'un mythe :

celui de la femme éternelle. Nous

sommes prisonnières de la réalité.

Souffrances

Nous savons, néanmoins, que

nous sommes la lumière du foyer, la

flamme qui éclaire, qui brille dans

les cœurs, le pilier qui soutient l'édi-

fice. Nous savons, également, que

nous sommes « celle » qui console, qui berce, qui endort. Nous savons,

par instinct (car nous en abusons).

que nous sommes « celle » que l'on

appelle, que l'on n'oublie jamais.

Alors, cessez de chanter nos corps

de toutes les façons, nous avons une

âme, un cœur, des pensées... Com-ment pouvez-vous nous limiter à no-

Bien sûr, nous avons besoin de vo-

tre admiration comme vous avez be-

soin de notre tendresse. Cependant,

lorsque vous nous poursuivez parce

que nous avons de jolies jambes, des

cheveux frisés, un air ingénu, qui

vous provoquent, nous songeons, de

notre côté, au repas qui mijote, aux

chaussettes à ravauder, aux éviers à

nettoyer, à la chasse d'eau qui coule,

à la fenêtre qui grince, aux souliers à

tre seul aspect extérieur !

leur entité, de leur individualité.

Où est la différence ?

## **Femmes**

Il y a longtemps, trop longtemps, que nous n'avons pas donné ici la parole aux femmes, même si, le 20 août, une page qui suscite aujourd'hui de vives réactions de Christiane Papon et de Catherine Valabrègue a été consacrée à la question du quota qui leur sera désormais réservé dans les conseils municipaux. Mais il va de soi qu'au-delà de cette affaire, à vrai dire, très symbolique, les femmes ont beaucoup à dire quand ce ne serait, avec Myriam Labrique Laroche, que de montrer aux hommes à quel point leur regard, quand il se pose sur leurs compagnes, peut se tromper. De son côté, France Quéré souligne l'énorme changement intervenu dans la transformation de la réalité du mariage, sans être sûre que le progrès soit aussi grand qu'on l'estime généralement.

## Miroir

par MYRIAM LABRIQUE-L'AROCHE (\*)

acheter. Quand vous tendez les mains pour nous couvrir de caresses, nous guettons les bruits de la maisonnée, les respirations des enfants qui dorment. Et, quand vous voulez poème, en chanson, en prose, au théâtre, pages choisies que nous retrouvous dans vos anthologies. Vous êtes lyriques, intarissables, attendrissants. Nous vous jugeons grindrissants. nous faire frémir, nous ne pensons qu'à vous faire plaisir. Vous avez créé des lois que nous contestons. Nous avons les nôtres, qu'un jour nous édicterons.

Vous haussez les sourcils? Vous prenez un air blasé? Mais, vous ne savez pas tout! Nous avons une optique de vie que vous ne soupçonnez pas, que vous ne devinez pas, que... vous ne comprenez pas. Vous nous voulez douces... Nous sommes volontaires. Vous nous voulez tendres... nous sommes violentes. Vous nous voulez belles... nous n'avons pas le goût de nous coiffer. Vous nous voulez audacieuses... nous sommes effacées. Vous nous voulez dociles... nous sommes emportées. Oh! ce n'est pas nécessairement pour vous contrarier, c'est parce que nous sommes différentes de ce que vous nous avez imaginées.

Parfois, vous avez peur de nous. Vous craignez nos fâcheries, nos cris. Ah! ne vous bouchez pas les oreilles, ne prenez pas cette mine déconfite, nous n'avons pas encore tout dit de nos souffrances. Certes, vous aussi, vous souffrez... Mais, vos souffrances à vous sont estimées, on les dit nobles, héroïques, tandis que les nôtres passent pour secondaires, de peu d'importance. Cela nous révolte! Rassurez-vous, nous ne cherchons pas à occuper la première place, à vous déloger de la vôtre, ce que nous voulons, c'est être à la même hauteur que vous, au même niveau, au même diapason. Nous avons de la patience et nous y arrive-

Nous sommes vos compagnes, toujours sur la brèche, organisant votre logis où nous n'avons jamais fini de nous activer (surtout, quand nous avons en plus, comme vous, une vie de labeur personnel). Ce que nous n'avons pu réaliser durant le jour, nous devons nous astreindre à le faire à la lumière artificielle. usant nos yeux et nos santés, dans des travaux d'aiguille que vous examinez avec circonspection, je dirais presque avec suspicion, vous trouvant lésés parce que nous ne sommes pas entièrement à votre disposition. Et, si nous avons une nichée, des pesentons tiraillées, coupables des deux côtés, sans avoir un instant à nous consacrer. Oh! savez-vous ce qu'est un matin de lumière, un soir de douceur? Non! Vous ne songez qu'à vos puissantes machines de

(\*) Ecrivain.

guerre... Mais, qu'avez-vous à la place du cœur ?

An cours des années qui passent, nous accumulons malente malentendus. Pourquoi le nier? Pourquoi feindre de l'ignorer? Vous savez sans aucun doute que c'est la vérité! Qu'il suffit de regarder autour de vous pour voir surgir les drames que vous avez suscités! Notre grand tort à nous, c'est de ne pas assez tenir compte de nous-mêmes, de ne pas assez nous écouter, de ne pas suffisamment suivre nos gofits, nos aspirations, nos idées, mais de répondre d'abord aux vôtres, de crainte de vous peiner. Lamentable erreur. Car nous entassons rancœurs sur rancœurs, nous empilons déceptions sur déceptions, nous croyant plus fortes que nous ne sommes en réalité. Un jour, nous ne pouvons plus contenir tout ce que nous avons enfermé, les digues cèdent, les flors nous entraînent vers le désespoir et le cortège de ses malheurs...

#### Tout n'est pas triste

Nous sommes vos compagnes, rêtes à partager la lutte que vous menez quand le sol sur lequel nous sommes nées est menacé, quand la terre qui nous nourrit est occupée, quand la nation ou la tribu est en danger, quand votre vie est exposée. Nous sommes courageuses. Avec une étonnante audace qui subjugue l'occupant, nous vous rejoignons sous le feu des mitrailleuses, participant aux combats avec la même ténacité, la même témérité que les vôtres. Lorsque l'ennemi est repoussé, vous nous renvoyez à nos travaux ménagers. Mais nous avons goûté à l'engagement de nos actes, à la li-berté de nos mouvements qui ne penvent plus s'effacer de nos mémoires. Nous avons trop conscience de nous-mêmes pour nous laisser amoindrir. Aussi, nous attendons de pied ferme le moment de nous af-

Et... quand nous mourons d'épuisement, en silence, parce que le temps d'une nouvelle naissance est arrivé, que nous n'avons plus la force de lutter, écrasées par les trop lourds fardeaux qui nous ont brisées. vous laissez tomber les bras, vous vous résignez, vous ne pouvez rien pour nous qui vous avons servis avec fidélité. Nous partons avec ce gros chagrin qui nous déchire les entrailles, parce que nous abandonnons ceux que nous ne savons plus élever.

Mais tout n'est pas triste. Il y a des fêtes, des toilettes nouvelles, du khôl autour des yeux, des enfants radieux, nous sommes belles... et vous êtes amoureux. Nous ne pouvons supprimer des siècles de vie commune. S'il fallait nous séparer, que deviendraient dès lors nos desti-

## Le nouveau mariage

par FRANCE QUÉRÉ (\*)

UE voulaient-elles dire, ces jeunes filles de condition modeste, qui, répondant à une enquête, imputaient la croissance du divonce à des « mariages précoces et forcés » ? Rien n'est plus faux et la sociologie l'a bien établi : on se marie tard, et ni parent ni même enfant à naître n'impose plus guère son point de vue! Où donc était la vérité d'un témoignage unanime et à l'évidence inspiré par des cas personnels ?

Leur exemple sans doute ne présente qu'une portée relative : beaucoup ne s'y reconnaîtront pes. Mais il faut sevoir que pour un certain teux de population, les nouvelles pratiques conjugales ne fournissent pas les avantages communément escomptés : la liberté, l'affinement des choix, la prévention des échecs. De quelles contraintes donc se sentait-Les mariages actuels se distin-

guent des anciens principalement en ce qu'ils remplacent un brusque changement d'état par une série de transitions qui transforment insensiblement un célibataire en personne mariée. Cela commence par la mixité scolaire, puis le premier sentiment s'éveille, suivi d'une affection plus marquée : de celle-ci à l'expérience sexuelle, il n'y a pas loin ; puis, tout naturellement, s'offrent les camps d'adolescents ou les vacances communes. Ensuite, la cohabitation, provisoire ou non, la question ne se pose guère : « on se plait » et l'on vit ensemble, avec simplicité, dans cette jeune ferveur qui ne regarde qu'à l'instinct et à l'instant ; le souci de l'avenir vient plus tard, dans une nouvelle intelligence de la vie partacés. Et au-delà, le mariage légal, par beaucoup jugé « insignifiant », et en effet, dès lors que l'union est déjà acquise dans l'ordre des sentiments, des projets, de l'intimité et même des habitudes, le contrat, qui est sans vertu magique, n'apporte qu'un modeste supplément à l'état anté-

#### Une histoire douce et progressive

Qu'observe-t-on ? Le mariage se prépare par menues étapes ; aucune n'amorce de changement très sensible par rapport à la précédente. Le couple se construit dans cette succession de progrès, dont la faiblesse exclut les émois, les grandes réflexions, les serments, les consultations familiales. C'est une histoire douce et progressive, apparemment sans risque, puisqu'on se flatte de substituer au pari de l'engagement la garantie d'expériences lentement

Mais voilà : ces filles, à vingt ans, mariées ou presque, avaient conscience de n'avoir pas pris de décision propre. A quel moment de leur histoire l'auraient-elles fait ? Et

qu'avaient-elles choisi ? Il y avait su cette attirance au début, mais leur personnalité en pleine mutation. quelques années après, ne reconnaissait plus leur partenaire et ne se reconnaissait plus elle-même, les deux étant en effet devenus autres. Des résolutions, il y en avait eu, mais sur des objets partiels, qui ne regar-daient pas d'emblée aux conséquences nuptiales. Et cette succession d'états, dans son inapparente montée, avait comme supprimé la frappe des décisions mémorables. On raille l'ancien mariage, avec ses disciplines, ses concertations, ses cérémonies, tous usages qui, loin de saconventions, secouraient les sentiments, donnaient forme et courage à la volonté. Rites, serments, visibles inaugurations, approbation des proches, rien n'est de trop là-dedans, et nul ne peut jouer les esprits forts, disant : « Moi, l'amour me suffit ! »

Car à ces unions insensiblement composées, il manque la vigueur des choix, dont on se rappelle qu'ils ont été véritablement siens. Libérées des inciennes contraintes sociales, me filles ne se sentaient pas libres et elles osaient le dire. Engagées, mais comme à leur insu, ainsi que dans

#### Faux ménages et vrais comies

Telle n'est pas l'experience de tous, mais un nombre peut-être élevé le vit ainsi, et la corrélation remarquée entre les usages nouveaux et l'augmentation du divorce en témoigne. Il ne faudrait pas imputer celleci, seion l'illusion éternelle de la génération aînée jugeant la plus jeune, à une perte de la moralité (ici, l'incapacité à assumer la durée), mais nive vraisemblabiement à une véritable crise de la décision, trop lointaine, prise par d'autres que soi ou par un soi autre, émiettée en petites finalités, ou carrément dissoute dans la continuité du parcours.

MINL L

ដូ,≎១៩៦ឆ

Vient le temps où la conscienc fait le procès de cette volonté méconnaissable. Elle veut des actes plus raisonnés et plus libres. Cela ne va pas sans frais : le divorce aucmente, sans parler des couples rompus en cours de route, que leur icréalité juridique ne dispense pas des souffrances d'un véritable divorce : il y a peut-être des faux ménages, mais un couple est toujours vrai.

Ce système qui vaut pour certains, fait lui aussi ses victimes. Et il est Singulier que celles-ci accu nouveaux usages avec les propres mots dont on condamne les traditions matrimoniales les nius antiques ! Peut-être en effet les uns et les autres se ressemblent, plus qu'il n'y paraît d'abord !

(\*) Écrivain.

## LA QUESTION DU QUOTA

## La France amputée de moitié ?

A très grande majorité des personnalités politiques pro-/ clame aujourd'hui que la participation active des femmes à la vie politique est devenue une nécessité : l'Assemblée nationale a voté, le 27 juillet, à la quasi-unanimité (moins quatre voix...) le quota mi-nima obligatoire de 25 % de femmes sur les listes municipales, vote qui n'avait d'ailleurs, jusqu'alors, o surprise!, guère suscité de réactions... Comment se fait-il que nos vaillants misogynes se soient si profondément endormis pendant les mois d'été... ?

Mais Le monde du 20 août semble avoir réveillé les consciences assoupies, et voilà qu'un certain nombre de braves montent au créneau étavant leur opposition au quota, pour l'essentiel, sur deux sortes d'arguments:

- L'un serait d'ordre constitutionnel, ce qui reste évidemment à prouver. En tout état de cause, il existe un vieil axiome de droit qui dit . pas d'intérêt, pas d'action >...

Dans l'intérêt de qui, ces quelques députés, savants juristes, tellement sourcilleux sur un point de droit si bien ciblé, vont-ils saisir le Conseil

Serait-ce dans celui des femmes. dont la volonté quasi unanime est d'être mieux représentées dans les assemblées politiques et notamment au Conseil Municipal? Elles n'y sont actuellement que 8,4 % alors qu'elles constituent 53 % du corps électoral et 39 % de la population

Serait-ce dans l'intérêt de la société? Mais celle-ci ne peut que s'enrichir du travail des femmes dans la vie de la cité, dans la gestion de la mairie qui n'est autre qu'une maison communale dans laquelle sont débattus les problèmes de logepar CHRISTIANE PAPON (\*)

ments, budgets, écoles, voirie, œuvres sociales, crèches, personnes agées, etc. Les femmes n'ont-elles pas à l'évidence beaucoup à dire et à faire en ces matières?

- L'autre argument se fonde sur une protestation indignée et pleine de sollicitude... Quoi! N'ose-t-on pas, par cette loi nouvelle - et scélérate, - traiter les femmes - vous, Mesdames, - comme des catégories protégées ?

En réalité, si le quota de 30 % a été demandé par notre mouvement, c'est qu'il est le seul moyen susceptible d'assurer, dès maintenant, une représentation « significative » de femmes dans les conseils munici-

Depuis la guerre (le droit de vote a été donné aux femmes pour la pre-mière fois en 1945 par le général de Gaulle), il y a eu peu d'amélioration de la représentation féminine dans les assemblées politiques, domaine farouchement et rituellement gardé par les hommes. Au Parlement, les femmes sont aujourd'hui moins de 3 %... dérisoire proportion qui place la France en lanterne rouge de l'Eu-

En effet, de nos jours encore, les investitures sont distribuées par les états-majors locaux et nationaux des grands partis politiques (tous à forte dominante masculine). Les errements du passé servant de point d'appui aux errements du futur, on présente aux élections à risque nul ou faible les valeurs «sûres» et « éprouvées », donc... les hommes, les élections à haut risque étant concédées à quelques femmes. A ce

(\*) Présidente de Femme-Avenir.

sans cesse et le cercle étroit des habitudes se referme.

Pour rompre, dès maintenant, ce cycle répétiuf, seul un instrument puissant, c'est-à-dire une loi, peut être efficace,

Il a fallu la loi pour imposer dans toutes les entreprises la participation des travailleurs à la gestion de leur travail (bien que certains pa-trons n'aient pas attendu la loi pour faire mieux encore dans leurs étaolissements).

De même, il faut une loi pour imposer dans toutes les communes la participation de femmes à la gestion de leurs cités (bien que certains hommes élus locaux n'aient pas attendu la loi pour faire mieux encore dans leurs communes).

La société politique d'aujourd'hui est - a-t-on coutume de dire - coupée en deux à partir d'un clivage que je n'hésite pas à qualifier de suranné : droite/gauche ; cette même société d'aujourd'hui est de manière tout aussi surannée coupée en deux à partir d'un autre clivage hommes/femmes : les premiers sont représentés dans les assemblées politiques, les secondes ne le sont pas.

Comment nous fera-t-on croire que sans le quota, cette ségrégation de fait, qui dure depuis trente-sept ans, cessera comme par enchante-

La France d'aujourd'hui traverse une très grave crise politique, économique et sociale; les citoyennes et les citoyens sont menacés dans leur sécurité; les Françaises et les Français sont toutes et tous appelés à l'effort commun. Comment la France pourrait-elle, dans ces conditions. rester amputée d'une moitié d'elle-

## Pourquoi pas 50 % ?

XEMPLAIRE, la page consacrée à « Femmes en politique ». A faire étudier par les enfants à l'école ! Cinq hommes s'expriment. pour une femme qui a visiblement des comptes à régler avec Gisèle Halimi. Les hommes témoignent d'un point de vue très répandu selon lequel peu importe le nombre de femmes élues pour diriger le pays puisqu'elles se comportent comme des hommes lorsqu'elles sont au pouvoir. Et pourtant, si elles parvenaient en trop grand nombre à être élues, il y aurait menace. « Qui nous dit que, plus tard, ce quota n'ira pas en s'enflant ? » (A. Hayat), et voilà resurgie la grande peur des hommes que les femmes ne prennent leur place, faute d'« un sursaut masculin

Quant à l'option de M. Vallio pour la femme muse, égérie, je la croyais un peu dépassée, mais il n'en n'est rien, il voit même le pouvoir des femmes « dans des formes plus subtiles, comme le commérage ». (Une vraie perle à faire commenter par les

Le « sursaut masculin », je le verrais plutôt dans une prise de conscience des hommes, qui, faisant leur autocritique, mettraient tout en œuvre pour obtenir une coopération massive des femmes à la gestion du monde, à seule fin de voir ce qui en

Un exemple me vient à l'esprit : s'il y avait autant de députés femmes que de députés hommes, est-ce que l'on travaillerait à l'Assemblée nationale jusqu'à une heure avancée de la nuit pour décider du sort des citoyens et des citoyennes de notre pays dans un hémicycle à peu près

par CATHERINE VALABRÈGUE (\*)

aux postes de décision, c'est bien, comme le fait remarquer M. A. Leroi, parce que « une politique d'hommes faite par des hommes pour des hommes, ça n'a pas à les intéresser, et ce n'est pas fait pour les intéresser ». N'ayant aucune envie de se conformer au modèle masculin, mais n'en n'ayant pas d'autre à suivre, elles ne sont effectivement pas encore assez nombreuses à oser être elles-mêmes, avec ou sans l'approbation de leurs compagnons de

Et puis, tant qu'on ne pourra

(\*) Écrivain, présidente de l'association Pour une école non sexiste.

Si les femmes restent minoritaires

Il faut ajouter que notre éducation ne nous prépare guère à innover, à en juger par les stéréotypes éculés qui fourmillent dans les livres scolaires du petit enfant, figeant femmes et hommes dans des rôles peu propices à susciter un désir de change-

s'empêcher de parier des féministes

comme « d'êtres excitées, qui poussent des cris d'écorchées vives », il faudra doublement du courage aux femmes pour trouver la force de s'affirmer à leur manière propre.

Il n'y a pas de changement radical qui se fasse à pas feutrés, d'une voix qui ne dérange personne. Les féministes, dont je suis, sont la pour déranger, et nous continuerons.

Provisoirement, il faut encore encourager les femmes à découvrir qu'elles peuvent mettre au service d'une municipalité, voire de la nation, les qualités qu'elles déploient si bien entre les quatre murs de leur maison. Aussi, tout en regrettant que nous en soyons toujours là, je suis pour le quota aux prochaines elections. Mais soyons plus hardi(e)s. Pourquoi pas 50 % de femmes sur les listes électorales, puisque nous représentons 51 % de la population, et nous ferons notre apprentissage sur le tas. On verra enfin du nouveau.

(1) Une exposition sur le sexisme dans les manuels scolaires, subvention-née par le ministère des droits de la femme et le FIC, circulera bientôt à travers la France.

**LEMONDE** diplomatique

de septembre **EST PARU** 

**AU SOMMAIRE:** 

Les chances de la chirurgie israélienne au Liban.

Le bras armé des États-Unis.

**ea**u mariage

attrance au c45 catha attirance au cab

personnairé en plans somens arree to le le le seek plus leur partenaire et he Connected plus elle-meme le start en effet devenus autre

resolutions, if yen at a fell file des objets partiels. Jui ne dient pas d'embrée 5 4 15

quances nupuales Et care tion d'états, dans son mache Tabritae, avait comme success

Tappe des decisions manufable

taile i ancen mariage, 3:ec ses o

Mines, ses concertations ses

munes, tous usages our lor to grider nécessairement a shypon

conventions, secouragent les &

ments, donnaient forme at cours. is volonte. Rites, se ments in

integrations, approparen se ches, nen n'est de trop la-dec

au ne peut jouer les esprits fois

Excelles contraintes sociales

Siles the se sentalent pas the elles osaient le dire. Engages

comme à leur insu, airisi que

Faux ménages

et wais couples

Telle n'est pas l'esterne

tous, mais un nombre par mais

gre, it ne faudrait pas - : ... ti, selon fillusion eterre e te

nération ainée jugeant : : : : :

parata à assumer la d. . - -: 

com de la decision

stree par d'autres que an ma

30i Billie, émettér et perte.

fette, du carrement des de la

fait le procès de cette como

Mente, care parter

continues du parcours

VO DOS SANS FRANS

TOTALOUS OR COURS ->

UM COURS EST TOUGHT.

Cé système qui vivi

tait in aust ses common in

nilguner que celles : :::::: necesimos usages a.i. :::::

Brots don' on consume at

in autres se resident de ....

TOTAL BUSINESS CO. ...

TOTAL PROPERTY OF A SAME AND A SA

A Manual Electric

(\*) Enven

a una perte de la mora -

rte " quie entre les usages muses Taugmentation du displaces

l'ambounté !

Car à cas unions insensibles composées, il manque la lique. choix, dont on se rappelle quite. itté véritablement siens Libérée

sten select a Moi, l'amour me subjet

NOE QUÉRÉ (\*)

## La junte laisse prévoir des procès politiques

Aux deux morts de Lubin, il Aux deux morts de Lubin, if faut maintenant ajouter une troksème victime à Gdansk un menuisier de vingt-deux ans. Piotr Sadowski, qui aurait eu le crâne fracturé après avoir été violemment projeté sur le sol par l'éclat d'une granade fumigène qu'il avait reçue en plein dos. Deux cent onze personnes au tottal, dont cent quarante-huit policiers, auraient été blessées et obusieurs seraient dans un état policiers, auraient eté blessees et plusieurs seraient dans un état grave. Il a été procédé à quatre mille cinquante arrestations et il y aurait eu selon la télévision polonaise, quinze mille manifestants dans la seule ville de Varsovie.

dans la seule ville de Varsovie.

Il est d'ores et déjà sûr, enfin, que. outre les neuf déjà cliées (le Monde du 2 septembre), quatre autres villes ont été touchées par les affrontements : Klodzko, Swidnica. Dzierzoniow et Walbrzych, important centre minier du Sud-Est. Il faudrait encore ajouter à cette liste, selon des témoignages dignes de foi, plusieurs agglomérations de la région de Gdansk et notamment Elblag.

Aucun nouvel incident n'a été signalé mercredi, mais l'odeur des gaz lacrymogènes flottait encore dans plusieurs villes, surtout à Varsovie où une inscription « Aux héros de Lubin » a été apposée dans la matinée au pied de la croix de fleurs dressée devant

l'église Sainte-Anne, à l'entrée de ont aidé la Pologne au cours la vieille ville. Aux fleure, des des derniers mois et l'aident mains anonymes avaient mêlé fou jours dans une véritable chaîne la vieille ville. Aux fleurs, des mains anonymes avaient mélé des débris de grenades ramassés sur la chaussée, et l'on pouvant lire aussi « A bas le WRON et les communistes / Vive Solidarité / a Une centaine de personnes se relaient, vieilles dames dignes et ouvriers en salopette qui prient et chentent. A 13 h 30, une patroulle des unités anti-émeutes s'approche. Un milicien, sous les partectations et les siffats artises s'approche. Un milicien, sous les protestations et les siffiets, retire l'inscription « A bas le WRON». Une vieille dame, à l'adresse des protestataires : « Allons, pas de provocations / » Puis, elle se tourne vers le milicien et lui lance : « Pourquoi faites-vous ça? Vous savez bien qu'il y en aura une autre dans cinq minutes.» Le milicien ne dit rien, se contentant de glisser dans sa poche le

tant de glisser dans sa poche le papier soigneusement pilé. Tout semble bien se passer quand sou-dain un cri : « Que jaites-pous, bon sang / » Tranquillement. un bon sang! • Tranquillement, un miliclen est en trein d'allumer une grenade fumigène qu'il jette dans la cour de l'église. Une fumée épaisse s'élève aussitôt, on ne voit plus la croix. La patrouille poursuit son chemin. Les gens reculent. On sort les mouchoirs. On pieure, on tousse. Quelques minute plus tard on se preseau minute plus tard on se preseau. minutes plus tard, on se presse à nouveau autour de la croix. En province, le convre-feh a été rétabli en plusieurs endroits et les communications interurbaines

ont été coupées dans tout le pays.
L'Eglise, qui avait tout au long
de la semaine dernière multiplié
les appels au calme, tout en
avertissant les autorités qu'elles
porteraient la principale responsabilité d'éventuelles giolences sabilité d'éventuelles violences s'est pour l'instant abstenue de toute réaction. Le primat, Mgr Glemp, qui a quitté Varsovie mercredi matin pour Düsseldori. où il participe au quatre-vingt septième congrès des catholiques ouest - allemands, s'est contenté de remercier « infiniment, au nom des Polonais, tous ceux qui

de bonne volonté ». Il est pro-bable cependant que le primat profitera de cette occasion pour prendre contact avec le Vatican prendre contact avec le Vatican dans des conditions plus discrètes que celles qui lui sont offertes à Varsovie. On sait d'ores et déjà que l'épiscopat a décidé que des messes seraient prochainement célébrées dans tous les diocèses de Pologne en faveur des revendications avancées la semaine dernière par le primat, c'est-à-dire notamment la libération de dernière par le primat, c'est-à-dire notamment la libération de tous les détenus et le rétablisse-ment des droits syndicaux.

#### Réaction vigoureuse des communistes italiens

Dans une interview accordée à l'agence France-Presse, Mme Wa-lesa, qui revenait avec cinq de ses sept enfants d'un séjour au-près de son mari dans sa rési-dence forcée d'Arlamowo, a confirmé que « les dirigeants po-lonais n'avaient entamé aucune conversation » avec le président de Solidarité. « Certaines per-sonnes faisant partie du gouvernement, a-t-elle ajouté, parient au nom de mon mari sans le consulter au préalable.» Interro-gée sur les réactions de M. Wa-lesa aux événements de mardi. elle a répondu : « Mon mari s'est sans cesse opposé à ce que les ouvriers descendent dans la rue » mais, a-t-elle poursuivi « les travailleurs voyant que la toi n'étatt pas respectée en Pologne ont eu recours à des moyens qu'ils estiment juste » pour faire prévaloir leurs droits et ce d'autant que la population attendait que « le pouvoir jasse un geste à son egard à l'occasion de cet anniversaire et adopte des mesures appropriées à la situation ».

A l'étranger, on relève la réac-tion particulièrement vigoureuse

quotidien l'Unita publie ce jeudi un éditorial signe de son directeur disant notamment : « En ces heures tragiques, assombries par d'autres morts d'ouvriers, nous continuerons à nous battre pour faire prévaloir avec la raison, les droits des travailleurs et du peuple polonais. a Les personnes qui ont trouvé la mort, poursuit M. Macaluso, sont tombées « pour revendiquer un droit sacro-saint et inalienable : le droit de s'unit et inducatione : le troit de s'unit et de s'organiser pour compter dans la société, un droit refusé et bafoué dans tant de parties du monde capitaliste (...), un droit, poilà le point grave que nous poulions encore soulianer, refusé et

tions encore soutigner, rejuse et bajoué, dans des pays invoquant le ccialisme ».

L. président Reagan quant à lui a condamné, selon le porteparole de la Maison Blanche, « la force meurtrière » de la répressi. « De son côté, le secrétaire a méricain au commerce de la commerce taire américain au commerce, M. Baldrige, a estimé que les événements de mardi « allaient renjorcer la volonté du président miques cor me l'embargo sur les fournitures d'équipement pour le gazoduc sibérien.

Parmi les autres nombreuses

réactions, on relève encore celle du parti socialiste français pour qui « le gouvernement polonais ne pourra trouver une solution politique aux graves difficultés que connaît le pays sans un accor véritable avec les diverses compo sante; de la société (...) au pre-mier rang desquelles se place Solidarité ».

Pour « l'Humanité »

#### LES EXTRÉMISTES DE SOLIDARITÉ VEULENT DÉSTABILISER « A TOUT PRIX L'ÉTAT SOCIALISTE »

M. Jacques Estager, correspondant de l'Humanité à Varsovie, affirme, ce jeudi 2 septembre, que « les ouvriers n'ont pas suivi les appels à l'action directe qui leur appes à tallun avecte qui teur avaient été lancés, mais on s'in-terroge aujourd'hui sur ce que peut être la réaction de la classe ouvrière après l'annonce des deux morts de Lublin.»

a Il reste, poursuit M. Estager, que, en choisissant l'affrontement, que, en choisissant l'affrontement, les milieux les plus extrémistes de Solidartié ont témoigné que leur objectif n'était pas de sortir le pays de la crise, ni d'assurer le redressement économique, mais de pousser à la confrontation. Ils ont confirmé ainsi le choix fait à ont confirmé ainsi le choix fait à Radom, en décembre dernier. Ce faisant, ils ont probablement hypothèqué sérieusement l'avenir de Solidarité et compliqué d'autant la solution du problème syndical. Mais, à la limite, on peut se demander si tel n'était pas leur but en jouant la politique du prise

» Plus que la réactivation du mouvement syndical, leur objec-tif semble être, en effet, la désta-bilisation à tout prix de l'Etat socialiste. (...) »

[A Radom, les autorités avaient la macom, les autories avarent enregistré clandestinement une réu-nion des dirigeants de Solidarité et choisi, le lundi 7 décembre, de diffuser à la radio nationale un « choix » des propos : les syndica-listes expliquaient qu'ils se santaient Cloués par le gouvernement qui empêchait toute entente nationale véritable et leurs propos étalent fort vifs.]

#### R.F.A.

## Le chancelier Schmidt s'en prend violemment aux ministres libéraux de son gouvernement

Le ton monte à nouveau après Le ton monte à nouveau après un bref répit estival, entre les partenaires de la coalition au pouvoir à Sonn: les sociaux démocrates du S.P.D. et les libéraux du P.D.P. Au cours du conseil des ministres du mercredi 1s septembre, le chanceller Helmut Schmidt s'en est pris violemment au comportement de violemment au comportement de certains de ses partenaires libé-raux, notamment au ministre de raux, notamment au ministre de l'économie. M Otto Lambsdorf, qui a récemment déclaré à la presse qu'il estimait qu'un changement de coalition était « à présent possible ».

M. Helmut S. hmidt a rappelé qu'il avait été éiu à la chancelle-rie en 1980 avec les voix des libénaux et que ces derniers lui avaient renouvelé leur conflance en février dernier. Si l'un des membres du gouvernement désire quitter la coalition, a ajouté en

quitter la coal:tion, a ajouté en substance le chancelier, il dott le faire savoir « publiquement, honnêtement et directement », non par le truchement de la

Le ministre de l'économie s'est défendu avec la même véhé-mence, soutenu par M. Hans Dietrich Genscher, président du FDP et ministre des affaires étrangères. le tout ayant donné lieu, si l'on en juge par le compte rendu fait par le porte-parole du

gouvernement, à la réunion du conseu des ministres la plus agitée depuis la formation de la coalition en 1969.

Les deur partis sont divisés sur la question du budget pour l'année 1983 En juillet dernier, la rupture avait été évitée de justesse, et un compromis provisoirement trouvé. Ce projet de budget, qui accuse un déficit de 10 milliards de marks, doit être révisé en octobre Le S.P.D. est

10 milliards de marks, doit être révisé en octobre Le S.P.D. est partisan du financement de ce déficit par de nouveaux impôts. Le P.D.P. quant à lui juge préférable de recourir à une réduction des dépenses sociales.

Le clima politique est d'autre part envenimé par la proximité des élections régionales dans le Land de Hesse. Les libéraux ont depuis plusieurs mois fait savoir qu'en cas d'échec (probable) du S.P.D. le 26 septembre, ils rompraient leur all'ance et s'associeralent aux chrétiens démocrates pour former un gouvernement

pour former un gouvernement régional. Encore faut-il que les libéraux obtiennent le minimum libéraux obtiennent le minimum des suffrages requis (5 %) pour être représentés au Parlement de Wiesbaden Le sentiment prévaut désormais qu'ils n'attendent plus que cela pour annoncer au niveau fédéral le même retournement que dans le Land de Hesse.

C. T.

#### Espagne

### EN RAISON DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

## L'épiscopat pourrait demander un report de la visite du pape

De notre correspondant

Madrid. - La Comission permanente de l'épiscopat espagnol doit se réunir samedi 4 septembre doit se réunir samedi 4 septembre
afin d'examiner l'opportunité de
modifier les dates du voyage du
pape en Espagne. À l'instar de
nombreux leaders politiques, les
évêques souhaiteraient éviter que
la visite pontificale n'ait lleu pendant la campagne électorale.

Moins d'une semaine après la
dissolution des Cortès, l'incertijude la plus totale entours cette président du gouvernement, M. Leopoldo Calvo Sotelo, d'orga-niser des élections six jours seu-lement après la fin prévue du tude la plus totale entoure cette visite, qui doit en principe comvoyage du pape est loin d'avoir fait l'unanimité au sein de son propre parti.

mencer le 14 octobre. Toutefols, l'hypothèse d'un changement de date, destiné éviter que ce voyage ne colncide avec la campagne pour les élections du 38 octo prend chaque jour plus de poids. Après les communistes, les socialistes et le Centre démocratique et social de l'ancien chef du gouvernement, M. Adolfo Suares,

gouvernement, M. Adolfo Suarez, plusieurs évêques ont ouvertement pris position en faveur d'une modification du calendrier.

Ainsi, le cardinal Jubany, archevêque de Barcelone, prêlat de grande influence, propose-t-il que le voyage soit « dédoublé »: Jean-Paul II viendrait à la mioctobre, comme prévu, mais ne resterait que deux ou trols jours au lieu de neuf, et ne visiterait resterait que deux ou trois jours au lieu de neuf, et ne visiterait que trois villes au lieu de quatorze. Il effectuerait ensuite une seconde visite, plus kongue, mais beaucoup plus tard. Pour sa part, l'archevêque de Pampelune, Mgr Cirarda, faisant fi du langage diplomatique, n'a pas hésité à qualifier la coincidence de date de « lamentable ».

Plusieurs évêques restent cependant favorables à la venue du pape aux dates prévues, et

Trois ans d'études après le bacca-

les discussions continuent au sein de l'Eglise, en l'occurrence divisée Un e initiative de l'épiscopai pour éviter une coincidence jugée fâcheuse irait au devant des désirs de certains dirigeants de l'Union du centre démocratique, le parti au pouvoir. Le choix du

(Interim\_)

#### UNE FRACTION MINORITAIRE DE L'ETA POLITICO-MILITAIRE A DÉCIDÉ DE SE SABORDER (De notre correspondant.)

Madrid. — La politique de réinsertion menée par les autorités
vis-à-vis de s indépendantistes
hasques désireux de déposer les
armes recueille ses premiers
fruits. L'une des deux branches
de l'ETA politico - militaire,
connue sous le nom d'ETA-PM.
Septième Assemblée, a en effet
décidé de se saborder.
Cette décision, prise depuis
quelques jours, mais connue senlement mercredi l' septembre,
est la conséquence des négociations menées depuis plusieurs
mois par le gouvernement avec
les membres de cette organisation,
par l'intermédiaire du parti basque Euskadiko Ezkerra. Plusieurs
détenus ont déjà bénéficié d'une
libération anticipée, alors que
certains exilés ont pu revenir en
Espagne sans être inquiétés par
la politice.
Le majorité des membres de
l'ETA politico-militaire, q n le
avaient décidé, en février, de re-

La majorité des membres de l'ETA politico-militaire, qui avaient décidé. en février, de reprendre les armes après la trève d'un an observée par l'organisation, ont formé, pour leur part, l'ETA-PM. Huitième Assemblée, qui poursuit la lutte armée.

(Interim.)

## Grande-Bretagne

Oun député travailliste d'Edim-bourg. M. Ronald Brown, a été arrêté par la police, le mercredi 1º séptembre, à Glasgow, pour avoir manifesté de façon agres-sive son hostilité au premier mi-nistre. M. Brown s'était précipité en huriant et en certiculant preen hurlant et en gesticulant sur lâme Thatcher alors que celle-ci entrait dans un immeuble où elle devait rencontrer des diri-geants syndicalistes.

## Irlande du Nord

 Attentat contre un unioniste. Attentat contre un unioniste.
 M. Billy Dickson, l'un des responsables du Parti unioniste démocratique du pasteur Paisley, a été grièvement blessé par balles à son domicile de Belfast, le mertandial les actions de l'autre particular p credi le septembre D'autre part à Londonderry, deux policiers ont été blessés le même jour lors d'incidents dans un quartier républi-cain de Creggan. — (A.F.P.)

**AFRIQUE** 

#### Ouganda

## AMNESTY INTERNATIONAL ACCUSE KAMPALA

DE VIOLATIONS RÉPÉTÉES DES DROITS DE L'HOMME

L'organisation humanitaire Amnesty international a énuméré mercredi l' septembre, dans un rapport d'une trentaine de pages rendu public à Paris, des cas d'assassinats, d'arrestations et de disparitions perpétrés, selon elle, en Ouganda par l'armée, au cours des trois années qui ont suivi le renversement d'Idi Amin Dada.

Tarmée sont systématiquement torturés et de nombreuses per-sonnes ont trouvé la mort à la suite de sévices. D'autres pri-sonniers ont disparu », écrit Âmnesty international, qui ajoute : « En plus, des centaines d'advera En peus, des centanes autori-saires, réels ou imaginaires du gouvernement de M. Millon Obote, ont été emprisonnés, dont beaucoup indéfiniment et sans inculpation ou procès. »

Amnesty international indique qu'elle a demandé au gouverne-ment ougandais d'enquêter sur les violations en cause, mais qu'elle a reçu des réponses « insatisfai-santes ». Au cours de réunions santes ». Au cours de réunions avec Amnesty en janvier dernier en effet, les dirigeants de Kampala avaient niè que des personnes aient été arrêtées pour leurs opinions politiques et affirmé que celles qui étaient emprisonnées avaient commis des crimes. Le document qui vient d'être publié servira, en principe, de base à un rapport plus détaillé sur la situation en Ouranda, lorssur la situation en Ouganda, lors-que le gouvernement ougandais aura répondu à ces accusations.

D'autre part, la section fran-caise d'Amnesty international (18, rue Théodore-Deck, 75015 Paris) lance une campagne de signatures pour appeler M Obte à faire cesser les violations des droits de l'homme dans son pays.

• M. Renaud Vignal, chargé de mission, a été nommé, jeudi 2 septembre, directeur du cabinet de M. J.-P. Cot, ministre délégué au développement et à la coopération, en remplacement de M. Jean Audibert qui devient, de son côté, chargé de mission auprès du ministre. M. François Mimin, administrateur civil, devient un des cinq conseillers techniques de M. Cot. M. Jean-Hervé Lorenzi, ancien conseiller technique, avait quitté le cabinet du nique, avait quitté le cabinet du ministre délègué l'iver dernier pour rejoindre celui du ministre de la recherche et de l'industrie.

## Le KOR bouc émissaire

Le Comité d'autodélense social (KOR) contre les militants duquel la junte militaire vient de décider d'ouvrir des poursuites a toujours été la bête noire des autorités polonaises. Créé en 1976 par une poignée d'intellectuels, parmi lesquels MM. Kuron et Michnik, pour défendre les ouvriers poursulvis à la sulte des émeutes de Radom moins d'un an à arracher à M. Gierek leur amnistie complète. Cette victoire spectaculaire, due à l'audace des membres du KOR et au courant d'opinion qu'ils étaient par-venus à créer, leur a valu un prestige durable dans tout le pays. Ce sont eux ensuite, bientôt aidés par des centaines de « collaborateurs », qui ont jeté les bases d'une presse clandes-tine mais libre, dont l'influence a été décisive sur l'évolution politique d'hommes et de femmes qui alfaient se retrouver à la tête des grèves d'août 1980

et notamment M. Walesa et ses amis du comité de grève inter-

entreprises de Gdanak. Arrêtés au début des grèves puis relachés en vertu des accords du 31 août, les membres et les collaborateurs du KOR joueront un rôle de premier plan dans Solidarité comme organisateurs de la presse syndicale contrôle de la situation.

Internés pour la plupart dès la nuit du coup d'Etat, ou arrêtés dans les jours qui l'ont sulvi, ils n'ont évidemment ou louer aucun rôle dans les manifestations de mardi. Mais puisqu'il faut trouver des responsables. ils constituent des boucs émissaires tout désignés que la iunte risque maintenant de ren dre rétroactivement « coupables » des deux années de lutte ininterrompue menée par les Polonais.

La publicité donnée mardi à politique qui se prépare.

mais aussi comme conseillers noncés sans relâche par les autorités comme les extrémistes - dont venalt tout le mai. ils ont tout au contraire joué, usant de leur prestige auprès de la base, un rôle modérateur qui a souvent permis à M. Waculièrement tendus de garder le

l'arrestation d'un des derniers membres du KOR encore en liberté. M. Romaszewski, chez lequel on auralt découvert de « nombreux tracts à caractère anti - socialiste et anti - Ftat e donne un avant-goût du procès

## A la sous-commission des droits de l'homme de l'ONU Mme QUESTIAUX PROPOSE UNE RÉGLEMENTATION

devant la sous-commission des droits de l'homme à l'ONU, le rapport dont elle avait été char-gée sur « les situations dites d'état de siège ou d'exception ». Mme Questlaux a souligné que, Mme Questiaux à souigne que, « dés lors que sont respectées les garanties prévues par les instru-ments internationaux pertinents, le principe d'une législation d'ex-ception est compatible avec les principes démocratiques ». Constatant néanmoins des dé-

viations qui conduisent à des violations des droits de l'homme, le rapport propose l'établissement d'a une liste des pays qui annuelde la recherche et de l'industrie.

¡Né en avril 1943, M. Benaud Vignal est ancien élève de l'École nationale d'administration (promotion 1969). Entré au ministère des affaires étrangères en 1969, il a été en poste à la direction des affaires économiques du Qual d'Orsay, au centre d'analyse et de prévision (OAP), à Washington, puls au service de presse et d'information du ministère des affaires étrangères. En mai tère des affaires étrangères en mai tère des affaires étrangères. En mai tère des affaires étrangères en mai chargé du rapput avant l'instauration de la sous-com ment chargé du rapput mercredi. Elle a été i seloi martiale dans ce pays. recommande que toute arrestation m. Joinet.]

DE L'ETAT DE SIÈGE Genève (Nations unles). — suivie d'une mise en détention (A.F.P.). — Mme Nicole Questiaux, ancien ministre français de la solidarité nationale, a présenté mercredi 1 er septembre à Genève, propose que les périodes d'inpropose que les périodes d'in-communicabilité n'excèdent pes un bref délai fixé par la loi d'exception elle-même, et que la procédure d'habeas corpus et les recours similaires ne puissent être Un minimum de communication

avec la défense devrait être assu-ré, tout comme la publicité des débats devant les tribunaux, fût-elle restreinte à la présence de la famille et d'observateurs habila famille et d'observateurs habi-lités. Mme Questiaux recommande encore l'abrogation de la peine de mort, en particulier en matière politique et en matière de procè-dure, et la non-rétroactivité des lois pénales de compétence et de procédure en cas d'entrée en vi-gueur d'un état d'exception.

[Avant d'entrer au gouvernement, en mai 1981, Mme Questiaux était l'expert français de la sous-commission des droits de l'homme. A ce titre, elle avait été personnelle ment chargée du rapport présenté mercredi. Elle a été remplacée au

## **Ecole d'Administration** et Direction des affaires

lauréat

L'e.a.d. propose un enseignement portant sur tous les problèmes d'administration et direction des entreprises. Cinq options professionnelles en

- Finances Gestion du Personnel
- Marketing Publicité et Relations

Commerce international

Stages et nombreux travaux en collaboration étroite avec les entreprises

B.T.S./D.U.T.

Admissions directes :

• en deuxième année :

DEUG ou équivalent

Licence ou Maîtrise

Service de placement E.A.D. - 15, rue Soufflot, 75240 PARIS Cedex 05 - 329-97-60 Enseignement supériour privé Demandes notre documentation

| =   | Norn                                                |
|-----|-----------------------------------------------------|
| •   | Prénom :                                            |
|     | Admete .                                            |
| - 1 | , m, end, m, end, end, end, end, end, end, end, end |
| - [ |                                                     |
|     | Niveau d'études                                     |
|     |                                                     |

de septembre EST PARU

**binagie israé**lienne au <sup>Liber</sup>

**Comme a d'**étres d'attendés **वर्ष तक व्यक्त व स्वतः** । factors doublement to 12-91 termines pour trouver a 12 (4.3)

Seeding a long to unit credit (200) En'y a pas de character de se fasse a con Minger, et nous som Proviscore 15 direction les fe-

Mana menasar te Ge guentes que Suga per drages un a suga a ses Manual tout en les estats TOPICS BUT PROCESS 50 % de ferres Notice David 1 % de 100-TARM SCIE BOOMS On verts entire and

the part to manage nem in France

## LA CRISE DU PROCHE-ORIENT

## Il s'agit « de concilier les inquiétudes légitimes d'Israël et les droits légitimes des Palestiniens»

déclare M. Reagan

télévisés de M. Reagan ne figurait pas dans les programmes des chaînes américaines. Elle n'avait chaînes américaines. Elle n'avait été annoncée que quelques heures plus tôt, parue que décidée à la hâte. Certes, le discours était en préparation depuis plusieurs semaines et le président voulait le prononcer après le retrait total de l'OLP. de Beyrouth et avant le sommet arabe de Fès. Mais c'est l'annonce d'une réunion extraordinaire du cabinet israélien, après une fuite, qui l'a amené à interrompre ses vacances et à se rendre aux studios de Burbank rompre ses vacances et à se rendre aux studios de Burbank (Californie): la Malson Blanche ne voul ait pas permettre à M. Begin de rejeter, en les dénaturant, des propositions qui n'auraient pas encore été publiées. Quatre pays avaient été informés par avance de l'initiative américaine: l'Egypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et Israël. Pour ce dernier, dont il prévoyait nie, l'Arabie Saoudite et Israël.
Pour ce dernier, dont il prévoyait
les réactions, M. Reagan ne
s'était pas contenté d'utiliser la
voie diplomatique normale. Il
evait personnellement écrit à
M. Begin et dépèché à Jérusalem
le secrétaire américain à la défense. M. Weinberger. Pourquoi
M. Weinberger? (qui ne passe
pas pour un grand ami de l'État
hébreu, peut-être parce qu'il était
le plus à même — lui, le dur —
de rassurer les Israéliens en les
combiant d'assurances.

combiant d'assurances. Le discours présidentiel est pré-senté à Washington comme senté à Washington comme « une nouvelle et importante initiative de paix de la part des 
Etats-Unis ». Mals on affirme 
avec insistance — et à l'intention 
d'Israéi — qu'elle s'inscrit « dans 
le cadre des accords de CampDavid », lesquels restent « le fondement » de la politique américaine. « Nous avons trois préoccupations, expliquait mercredi 
soir un collaborateur du président. La première est la paix au 
Proche-Orient; la deuxième est 
la sécurité d'Israéi et la troisème 
les besoins légitimes du peuple les besoins légitimes du peuple

M. Reagan a lui-même justifié points suivants : — L'accord intervenu au Liban donne a l'occasion d'un plus grand effort de paix ». Il faut s'attaquer De notre correspondant

mières du conflit entre Arabes et Israéliens » : - Les pertes militaires de l'O.L.P. « n'ont pas diminué l'aspiration du peuple palestinien à une juste solution de ses résentations de la production de la contraction de la c dications ». De même, la nette supériorité militaire de l'Etat hébreu ne peut, à elle seule, « apporter une paix juste et duruble à Israël et à ses voisins ». Il s'agit maintenant de « conci-lier les inquiétudes légitimes d'Istier les inquietudes legitimes à l'a-raël quant à sa sécurité et les droits légitimes des Palesti-niens ». Cela ne peut se faire « qu'à la table de négociations ». M. Reagan propose donc un « nouveau départ » et invité les peuples du Proche-Orient à un « nouveau réalisme ». Israël est invité à faire nouve de manage. invité à faire preuve de « magna-nimité, intuition et courage ». nimite, milition et courage «. Quant aux Palestiniens, ils doi-vent a reconnaître que le urs propres aspirations politiques sont inextricablement liées à la reconnaissance du droit d'Israel à un avenir assuré ». Enfin, les Etats arabes sont appelés à « accepter la réalité d Israël » et à admettre que « la paix et la justice ne peuvent être obtenues que par une négociation difficile, juste et directe »

#### La résolution 242

Si les principes sont clairs, leur traduction pratique est volontairement ambiguë. Selon M. Reagan, Israël doit stopper ses implantations dans stopper ses implantations cans les territoires occupés. Il ne lui demande pas de supprimer les quatre-vingts colonies existantes, mais d'en rester là pendant la période de cinq ans prévue par Camp David, au cours de laquelle a les habitants palestiniens de Cisjordanie et de Gaza auront une entière autonomie sur leurs propres affaires ». En proposant ce a gel », le président des États-Unis affirme : « D'autres implantations sultégistres » en contra ce contra le leurs proposant ce le contra de le contra de le contra l tations ultérieures ne sont en aucun cas nécessaires pour la sécurité d'Israël et ne font que diminuer la confiance des

Que se passera-t-il après ces cinq années de transition? M. Reagan précise qu'il ne veut ni d'un « Etat palestinien indé-pendant », en Cisjordanie et à Gasa, ni d'une « annexion ou d'un contrôle permanent » de ces territaires per l'esse l'Estat d'un contrôle permanent » de ces territoires par Israël. L'Etat hébreu devra s'en retirer, car la résolution 242 du Conseil de sécurite « s'applique à tous les fronts ». Mais cela ne signifie pas forcément que toute la Cis-jordanie soit évacuée. On précise à Washington, de source offi-cielle, que des rectifications de frontières pourraient intervenir pour assurer la sécurité d'Israël. frontières pourraient intervenir pour assurer la sécurité d'Israël. Ni Etat palestinien, ni annexion israélienne. « Rexiste une autre vois pour la paix », affirme M. Reagan. Lequelle? On entre alors dans le flou : « Le statut final de ces territoires doit être évidemment at teint par les concessions mutuelles (give and take) des négociations. Mais les Etats-Unis pensent /ermement que l'autoaumernement des Pulesti-Etats-Unis pensent lermement que l'autogouvernement des Palestiniens, en Cisjordanie et à Gaza, en association avec la Jordanie, offre la meilleure chance pour une « paix juste et durable ».

Que veut dire autogouvernement si on refuse aux Palestiniens un Etat? Et qu'entend-on par association avec la Jordanie? Est-ce à dire qu'une entité nationale palestinienne pourrait s'en-

nale palestinienne pourrait s'en-tendre avec sa volsine arabe? Mais qu'est-ce qui l'empêcherait alors de se constituer en Etat indépendant avec l'accord de indépendant avec l'accord de celle-ci? Aucune réponse n'est donnée, à Washmgton. Pas plus d'ailleurs que sur l'avenir de Jérusalem, a qui doit rester unie muis dont le statut final devrait être décide par des négociations ».

Les Etats-Unis veulent jouer un rôle de premier plan au Proche-Orient Ils estiment d'ailleurs être les seuls à pouvoir le faire. Mais chaque fois que les choses deviennent trop précises ils s'abritent derrière leur rôle de médiateurs. « Nous nous contentous de lancer des idées, expliquait, mercredi soir, im responsable gouvernemental. C'est aux sable gouvernemental. C'est aux négociateurs qu'il appartiendra de décider au cours d'un proces-sus qui sera forcément long.»

Reste l'épineux problème des armes lourdes, livrées, partielle-ment au moins, par l'OLP. à

### A BEYROUTH

## Les exigences et le soutien ostentatoire israéliens gênent M. Bechir Gemayel

Beyrouth. — Pour accepter la réouverture de l'aéroport de Bey-routh qu'occupe son armée, Israël

- d'utiliser une des deux pistes à des fins militaires; de contrôler les mouvements des voyageurs conjointement avec la sûreté libanaise et celui des avions à partir de la tour de

— le droit d'opérer pour sa compagnie aérienne El Al Rien de moins. Les Syriens, en six années de présence « conflic-tuelle » à Beyrouth, n'en avaient jamais demandé tant, alors que na se posait pas pour eux le pro-blème de l'état de guerre qui règne, officiellement, entre le Liban et Israël. Ils n'avalent jamais obtenu d'être présents au départ et à l'arcivée des voyageurs.

départ et à l'arrivée des voyageurs.

Dans ce domaine, des membres du personnel d'El Al silkonnent les agences de voyage du Sud-Liban et du secteur chrétien, proposant des billets avec 30 % d'escompte, et un transport assuré jusqu'à l'aéroport Ben-Gourion.

Le gouvernement libanais a été contraint de rejeter les prétentions israéllemes, quitte à renoncer dans l'immédiat à la récuverture, pourtant vitale, de l'aéroport. H a demandé l'intervention des Etats-Unis. vention des Etats-Unis.

vention des Etais-Unis.

Israël a adopté cette attitude peu coopérative, voire provocante alors même que l'opération d'évacuation des combattants palestiniens et des troupes syriennes s'est achevée à son entière sausfaction: plus tôt que prévu et en englobant, finalement, plus d'hommes que convenu: 14 749 selon les chiffres des services de sécurité l'i ba na ls 14 500 (en chiffres ronds) plus 175 blessés selon ceux de Washington. Les deux statistiques sont donc concordantes. Une d'iffére n ce cependant entre elles: Washington fait état, dans ce total, de 3 600 soldats syriens et Beyrouth de 2 700. Le nombre des Palestiniens, ALP. comprise (2 630 hommes), varie en consé (2 630 hommes) varie en conséquence entre 11 000, selon Washington et 12 000, selon Beyrouth.

De notre correspondant

ses alliés du Mouvement natio-nal libanais alors qu'elles auraient du être remises à l'armée liba-naise. Toutefois, il touche et in-quiète plus le gouvernement de Beyrouth et les dirigeants musul-mans que les autorités israélien-

Quoi qu'il en soit, les exigen-ces exorbitantes d'Israel dans l'affaire de l'aéroport sont carac-téristiques de son attitude. Même si le nouveau président de la République, M. Bechir Gemayel, accusé pourtant par ses emnemis d'être « l'homme d'Israel », n'est pas encore en fonction, les entra-ves au fonctionnement des insti-tutions libanaises le concernent et menacent son autorité nais-sante. Il apparaît maintenant que et menacent son antorne nasa-sante. Il apparaît maintenant que le principal problème du futur président Gemayel risque d'être Israël plutôt que le refus de coopérer — au demenant ambigu coopérer — au demeurant amingu — que lui oppose l'islam libanais. Elu depuis dix jours, M. Bechir Gemayel a été l'objet, quotidiennement, d'une ou plusieurs déclarations embarrassantes, soit par leur ton trop bienveillant, soit par leur contenn désobligeant, soit par le diktat qu'elles contiennement.

soit par le diktat qu'elles contiennent.

Ainsi, M. Begin s'est empressé d'être le premier à adresser à M. Gemayel m message de fêlicitations en le traitant de « cher ami », puis il a annoncé péremptoirement que, dans l'année, il y aurait un échange de visites officielles entre lui et son « ami Bechir ». M. Sharon a affirmé qu'Israël avait assuré l'accession de M. Gemayel au pouvoir par une « césarienne ». Il a annoncé que le futur chef de l'Etat trouverait sur son bureau, le lendemain de son entrée en fonctions, verait sur son bureau, le lende-main de son entrée en fonctions, un projet de traité de paix avec Israël. Le commandant Haddad, qui gouverne une partie du Sud-Liban, pour le compte d'Israël, répète inlassablement que M. Ge-mayel doit son élection à l'Etat hébreu.

De surcroît, une délégation, pré-sidée par le Père Touma Me-hanna, du comité d'études politiques de l'université de Kaslik qui constitue l'équipe de réflexion des partis chrétiens libanais, a été invitée en Israël. Après avoir envoyé un avion spécial à l'aéroport de Beyrouth pour les trans-porter, avec d'autres Libanais, le gouvernement israélien leur a réservé un accueil ostensiblement

chaleureux.

A supposer que M. Bechir Gemayel puisse, à terme, conclure la paix avec Israël, il ne saurait le faire après avoir été de la sorte mené « à la hussarie. ».

Cela torpille ses tentatives d'entente avec la fraction de l'islam qui lui est hostile. De plus, il lui fant s'assurer que la rupture politique avec le monde arabe qui suivrait un éventuel traité de paix ne serait pas accompagnée d'une veritable rupture économique qui interdirait le Golfe aux Libanais.

Pour freiner les Israelieus le nouveau président libanais n'a qu'un recours : les Etats-Unis II joue à fond la carte sméricaine, et ne manque pas une occasion de souligner à quel point fi compte sur eux.

LUCIEN GEORGE.

#### M. HUNTZINGER (P.S.): il faut faire crédit au nouveau président de la République libanaise

M. Jacques Huntzinger, membre adjoint du secrétariat national du parti socialiste chargé des relations internationales, de refour du Liban où il a participé à une mission de l'Internationale socialiste, a déclaré, mercredi les septembre, à P.S. aujourd'hui, bulletin quidien du parti socialiste, a Bechir Gemayel (nouteau président de la République libunaise) est un homme feune, élu normalement dans le cadre des dispositions constitutionnelles. Il dispositions constitutionnelles. Il faut lui faire créait. Il a très clairement exprimé ses intentions de restaurer un Liban fort, souverain et indépendant. Qu'est-ec que cela signifie dans la pra-tique? Œuvrer à la réconcilia-tion nationale et ce en proposant le gel ou l'oubli du passé par tous. le rétablissement des institutions efficaces et à l'abri des passions

## Vives réserves à Jérusalem

nement restalent partisans d'une simple des « idées » émises par le chef de l'Etat américain, M. Begin, selon ses proches, préféraît, du moins dans un premier temps, éviter les provocations — bien que son tempérament puisse l'entraîner au défi -- pour ne pas envenimer davantage les relations entre Jérusalem et Washington et donner au président Reagan l'occasion de réviser sa position. Le premier ministre envisagealt, semble-t-il, de feindre d'ignorer le détail des suggestions méricaines en ne les discutant pas point par point. Il paraissait piutôt enclin à rappeler avec fermeté aes positions sur l'avenir des territoires occupés et à faire comprendre ainsi qu'israel continuerait sa politique en coursilivant notamment le développe. ment des implentations. Mais il aurait refusé de tenir compte des consells des membres les plus - faucons - de eon cabinet, oul l'invitaient à annoncer un projet prévovant un accroiscolonies de peuplement en Cisjordanie au cours des prochains mois.

Le nouveau ministre de la recherche scientifique, M. Youvel Neeman, leader du parti d'extrême droite Renaissance, qui vient de rejoindre la coalition gouvernementale pour la renforcer, a déclaré que le financement de ce projet devait au moins équivaloir au coût de la guerre au Liben (environ un milliard de dollars, seion les premières estimations) et comme les autres représentants de ce parti — qui est opposé aux accords de Camp David et estime que l'autonomie selon M. Begin est una concession dangereuse, voire

● Une voiture piègés a été lancée, mardi 31 août, contre les murs de l'ambassade d'Israël à Tokyo, mais a raté son but et n'a provoqué que peu de dégâts. L'at-tentat a été revendiqué auprès d'un organe de presse japonais par un coup de téléphone anonyme au nom d'un « conseil révolutionnaire des travailleurs ». Selon la police une voiture saus conducteur, télécommandée et munie d'une horiogerie et d'un réservoir de kérosène et d'essence a été lancée en direction de l'ambassade mais, en route, elle a percuté le mur d'un garage voisin a immédiatement pris feu. 'ambassadour israélien, L'ambassadeur M. Ammon Ben Yohanam, ne se trouvait pas dans l'ambassade. —

Certains, même au sein de la majorité, admettent que les idées émises par le président Reagan ne sont pas très nouvelles et ont été évoquées à plusieurs reprises depuis le sommet de Camp David par l'administration américaine. Mais le président Reagen, depuis son élection, s'étant montré assez silencieux sur le sujet on. espérait qu'il puisse en « oublier » quelques-unes ou les corriger dans un sens moins défevorable aux conceptions israéliennes C'était notamment le cas à propos des implantations que le président Reagan ne considérait plus comme « illégales », contrairement à ce que disait son prédécesseur, M. Jimmy Carter. Vain espoir, car le souhait d'un gel de la politique de colonisation, qui est exprimé aujourd'hui à Washington, est inacceptable aux yeux de M. Begin. Tout autant, et à plus forte raison, que l'idée d'un retrait, fut-il partiel, de Cisjordanie, considérée comme parti intégrante de la « terre d'Israel » par le premier

#### La satisfaction des travaillistes

Aussi intolérable est l'allusion faite par le président Reagan au statut de Jérusalem, car elle paraît mettre en cause la « réunification » de la ville et le gouvernement israéllen ne veut pas entendre parier de la moindre discussion à ce sujet (qui n'est pas mentionné dans les accords de Camp David).

Le rôle qu'entend accorder le président américain à la Jordanie est quelque chose de plus nouveau la presse israélienne croit savoir que le roi Hussein a été consulté dernièrement par le gouvernement américain et aurait approuvé les idées du président Reagan. Mais M. Begin, tout en sachant que les accords de Camp David prévolent de toute façon une certaine association de ce pays dans le processus de paix, avait récemment écarté cette participation 'en adoptant les vues du ministre de la défense, M. Ariel Sharon, selon

changement de régime à Amman. joint l'esprit de leur « plan » déjà clations contre les intérêts d'Israël. ancien qui prévoit un « compromis territorial - avec le royaume hache-

M. Ellahou Ben Ellssar, présider de la commission parlementaire des affaires étrangères (un proche de M. Begin) a accusé le président du parti travalliste, M. Shimon Pérès. d'avoir enfreint les règles de la discipline nationale en encourageant le douvernement américain, au cours d'un récent voyage aux Etats-Unis. à însister sur un accord avec la Jordanie. M. Ben Elissar d'autre part n'a pas hésité à reprocher aux Américains les olus noirs desselos « En tait, a-t-il déclaré, ils veulen nous voir partir de Judée et de Samarie et du territoire de Gaza. Et c'est M. Ben Elissar qui a de noncé le président Reagan parce qu'il ne serait pas vraiment prêt à éviter la création d'un Etat pales tinien indépendant. M. Ben Elissar a traduit l'amer-

tume de nombreux Israéliens en laissant entendre que les Américains faisaient preuve d'ingratitude envers Israēl qui « a rant servi leurs intérêts dans la guerre au Liban -. Dans l'ensemble, les dirigeants de Jérusalem n'ont pas voulu prêter attention aux propos rassurants qu'a également tenus le chef de la Maison Blanche à leur intention.

Le ministre des affaires étrancères M. Shamir, a cru bon de rappeler avec force : . Nous ne quitterons jamais la Judée et la Samarie. Avec les accord de Camp David, nous avons déjà atteint la limite des concessions que nous pouvions

Enfin, les journaux Israéliens révêlent que l'annonce du contenu du message du président Reagan M. Begin a été le résultat d'une fuite organisée, et les soupçons se portent une fois de plus pour une telle affaire sur M. Sharon, qui, avec le premier ministre, était le seul à connaître le document au moment où la radio, mercredi matin, a fourni les premières nouvelles sur le « plan » américain. M. Sharon aurait souhalté, en agissant ainsi, provoquer les protestations du gouvernement Israélien et amener le président Reagan à modifier ses propos dans lesquelles la Jordanie « est l'Etat le discours qu'il devait faire plus paiestinien .. Ce qui suppose que tard. Déjà le mois dernier, M. Sharon M. Sharon n'est pas opposé à un avait été accusé par certains de ses collègues d'avoir voulu torpiller le La volonté américaine d'associer plan de M. Habib pour l'évacuation la Jordanie aux pourpariers a ré- de Beyrouth en faisant révéier que joui manifestement les dirigeants de des e diplomates américains = étaient l'opposition travaliliste car cele re- en train de se livrer à des négo-

FRANCIS CORNU. Iniser, - même fortuitement -, une

## DIPLOMATI

## PENDANT LA VISITE DE M. MITTERRAND A ATHÈNES

## M. Arafat exprime sa «reconnaissance» pour «l'attitude amicale». et courageuse du président et du peuple français»

La visite officielle de M. Mitterrand en Grèce se poursuit, ce jendi 2 sep-tembre, par des entretiens entre le président de la République et M. Papandréou, premier ministre grec. M. Mitterrand devait tenir une conférence de presse en fin d'après midi. Mercredi soir, reçu par le président de la République hellénique, M. Caramanlis, M. Mitterrand a mis l'accent « sur la dimension méditerranéenne » de la C.E.E.

De son côté, M. Yasser Arafat, arrivé également mercredi dans la capitale grecque, a loué « l'attitude amicale et courageuse » à l'égard des Palestiniens du président français.

Athènes. — Le gouvernement grec a bien fait les choses : il s'est employé à éviter que le bref séjour de M. Yasser Arafat, arrivé quelques heures plus tôt à Athènes, n'éclipse la visite officielle du président de la République. Le chet de l'O.L.P. a. toutefols, enfreint les consignes de discrétion qui lui avaient été données par M. Papandréou, en recevant mercredi après-midi (après une brève visite de courtoisie » de l'ambassadeur de France) queiques journa-

M. Arafat a insisté sur « le naissance » des Palestiniens à l'égard « de l'attitude amicale et courageuse du président et du peuple trançais ». Le chef de l'O.L.P. a rappelé que, pendant le siège de Beyrouth, il avait eu lui-même chaque jour, « voire plusieurs fois par jour », un contact direct, soit avec M. Mitterrand, soit avec M. Claude Cheysson (1). M. Arafat a, enfin, Indiqué qu'il aurait souhaité » rencontrer M. Mitterrand à Attrènes. Il a toutefois approuvé M. Papandréou lorsque ce demier, devançant la réponse du chef de l'O.L.P., a précisé qu'il « n'était pas raisonnable d'envisager une telle rencontre sur le sol grec ». Le gouvernement français avait en effet insisté auprès du gouvernement grec pour qu'il évite d'orgaDe notre envoyé spécial

telle rencontre. M. Arafat, après d'un long programme », a transmis au président de la République, via l'ambassadeur de France, un message oral de remerciement, en souhaitant que la France maintienne le cap de sa politique proche-orien-tale. M. Mitterrand lui a répondu indirectement pendant l'échange d'allocutions avec M. Caramanlis. La politique proche-orientale constitue, en effet, l'un des principaux sujets en discussion entre le président de la République et ses hôtes grecs. La Grèce, en effet, par se position originale au sein de la Communauté européenne (elle est le seul Etat membre à avoir accordé un statut diplomatique à l'O.L.P.), constitue un « pont » entre celle-ci et le Proche-Orient arabe. - La France et la Grèce ont contribué à l'apaisement au Proche-Orient dans l'idée commune que rien ne sere possible sans reconnaître aux peuples et aux Etats de la région les droits reconnue par la société internationale », a notamment déclaré M. Mitterrand, avant d'ajouter : - La Grèce est un atout remarquable dans la démarche nécessaire (vers l'apaisement), même s'il n'y a pas d'identité dans la vie quotidienne de nos démarches diplomatiques. >

## Europe et Méditerranée

Pour l'essentiel, la première journée de cette visite officielle a été protocolaire. Il est vral qu'il s'agit surtout, pour les deux pays, de maintenir et de développer des relations qu'aucun contentieux n'assombrit. Cette visite en Grèce revêt une autre dimension, dès lors qu'on la replace dans un contexte plus général. Celui d'une démarche européenne d'abord : l'objectit visé par M. Mitterrand, en visitant chacune des capitales européennes, est de réactiver, avec tous les pays membres ou futurs membres de la Communauté, des relations bilatérales, qui s'étalent relachées, pour certains, du fait même de l'existence de la Communauté. li ne taut pas non plus négliger le contexte d'une démarche médi-

terraneenne. Dans un entretien publié par le quotidlen grec Te-Née. M. Mitterrand a rappelé que lorstelle rencontre. M. Araizi, apies avoir exprimé l'espoir d'une visite qu'il était premier secrétaire du en Franca - organisée dans le cadre P.S., il avait lui-même pris l'initiative, en compagnie du chef de file du PASOK, M. Papandreou, d'un regroupement des socialistes de l'Europe du Sud. Mercredi soir, répondant à M. Caramanlis, le président de la République a souligné : - Il ne peut y avoir d'Europe qui n'intègre pleinement sa dimension méditerranéenne. » « Il faut intégrar à la vie de l'Europe cette dimension trop souvent oublies », a-t-il ajouté, reprenant ainsi un leitmotiv développé auparavant à Lisbonne, à Rome, puis à Madrid Cette dimension n'a toutefois pas

conduit M. Mitterrand à accéder à

la demande grecque d'internationali-

sation du problème chypriote. Cette

question, a-t-il souligné, « est d'abord

l'affaire de ceux qui vivent là-bas » avant d'être «l'affaire des peuples de l'Europe ». Cette « nuance », qui sépare les deux diplomaties à propos d'un sujet particulièrement sensible à Athènes, n'est capendant pas de nature à nuire su bon climat des échanges entre les deux pays.

La rencontre avec M. Caramanlie. mercredi sprès-midi, a duré une heure. Elle a été suivie d'un diner au cour duquel le président de la République hellénique a mis l'accent sur la nécessité pour l'Europe « d'accélérer le processus de son unification ». Le discours de M. Caramanile, largement consacré à la crise mondiale et aux dangers de guerre, était empreint de pessimis M. Mitterrand a répondu par un éloge de la volonté : « Dire que fe monde est en crise est une évidence ; notre tâche est d'y faire face », a t-il dit, avant d'invoquer « l'esprit de résistance » qui a marqué sa génération. Il a, enfin, rendu hommage aux dirigeants grecs qui resteront dans l'histoire, a-t-il expliqué, parce qu'ils ont « restitué la Grèce à la démocratie ».

JEAN-MARIE COLOMBANI.

(1) Il s'agissait de messages trans-mis par télex, aunquels le président de la République répondait par la voie de l'ambaggadeur de France à Begrouth, M. Paul Marc Henry.

Dans des conditions par

fois dramatiques, trois cent

mille Salvadoriens out fui

leur pays depuis le début

du conflit entre l'armée et

le Front Farabundo Marti

de libération nationale

(F.M.L.N.). Au moins la moi-

tié d'entre eux ont d'abord

gagné le Honduras, dans des

camps d'assistance humani-

taire, où leur sécurité n'est

pas toujours assurée. Le gou-

vernement de Tegucigalpa

s'est engagé, ces derniers mois, à améliorer le sort de

ces réfugiés, qui découvrent ensuite l'exil dans tous les

pays d'Amérique centrale. (Le Monde du 2 septembre).

San José (Costa Rica). Les mem-

bres du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés

(N.C.R.) ont tous une bonne raison

d'être en Amérique centrale. De courir du Nicaragua au Panama, de

se montrer ostensiblement au Hon-

duras, de piétiner d'impatience au

Mexique, et de tenter de forcer la

Ils ont un motif, disons plus se-cret, plus personnel que l'évidente nécessité de leur présence, pour

consacrer leurs efforts, depuis deux ans, à cette partie du monde.

leur, mais celle de la communauté

internationale qui n'avait pas prêté

assez d'attention à la montée de la

crise chilienne et avait négligé,

avant la chute, en septembre 1973, du président Salvador Allende, de

préparer l'Amérique latine à un

choc éventuel de réfugiés. Quand étaient revenus les colonels, des mil-liers de Chiliens avaient fui les re-

présailles. Certains pays voisins les avaient refoulés; d'autres les

avaient laissé entrer sans leur don-

ner plus de garanties qu'à de simples

immigrés clandestins. Animés par

une facheuse tendance à confondre

un paysan expatrié malgré lui et un

Devant la froideur du continent,

a résistance, son incompréhension,

feinte ou réclie, des règles humani-taires les plus élémentaires, il avait

fallu se résoudre à expédier en catas-

trophe les Chilieus au Canada, en Suede ou en France, pays bien sur lointains, mais qui savaient ce que

guérillero en exil actif.

ils rattrapent une faute. Pas la

porte du Guatemaia.

## **mire** israéliens

Marian Company

Alapreux.

A mapposer que M Bahin
mant puisse, à terme conduce
faire avec Israel in le saudi
faire après avoir et de la
faire après avoir et de la
faire puisse a la nuscorte
faire avec la fraction de la
faire et hostile. De plus

al faissurer que la at secure que la runtire attende avec le monde arabe is no serait pas accompan-ne serait pas accompan-ne veritable rupture 4000-tus qui interdirais e Goile in Libenale.

MADDINAL PROBLEM IS ISTACHED IN THE STATE OF manque pas une conston

LUCIEN GEORGE

HINTENGER (P.S.): il faut re crédit au nouveau présimi de la République libanaise

M. Jeoques Huntzinger, mantalistist du secrétariat national raille socialiste charge des relaini merinationales de ma internationales de tradi-lation et il a participe una index de l'Internationale da de l'Adelart, mercred i ser-mbre, à P.S. eujourd'en de a gaotidien du part sociales e Bechte Gemaye a Bechir Gemaye!

a Bechir Gemaye!

failent de la Republic.

failent at un homme leure els

realement dans le cart speakions constitutions in apparations constitutions in a second of the second of the

a athenes

## Fattitude amicale

ger in gabbidien gres Teiles.

Minimum a carpe o cur de mit seek kin-meme of . e compagne du che de PASON M. Papanaras . . . Manuarit des socialistes de du Se ng plastement 23 3 "de l'Europe seus sime". mining sourent cut in the Magrephenent and an emission pain à Madica Managaran dia foliatra si dia M M Minerand 2 Miles 1 ak dane en er er er ME SOUNDED - 661 2 62172 bries, mest pedansam das **美食物研究 31 5.7 7** 218 1 T 1 121 R. Chail ampre er de ares ent menand a to Micho as: 51 min di gestis di sa Right Plant 12 quity ont a rest A Michel Paris " PAN MARIE COLOMSANI.

I I CHEM ! a par store and and and

## Le drame des réfugiés salvadoriens

II. - L'embarras de l'Amérique centrale

De notre envoyé spécial PHILIPPE BOGGIO

signifiaient une charte des droits individuels, en somme un statut de réfugié. Terrible échec pour un organisme international qui prone, pour les victimes d'un conflit, des replis en pays riverains ou, à défaut, une intégration humaine et économique dans une même zone linguistique. L'écho de - la leçon chilienne -

revient sans cesse dans les propos tenus par les animateurs des . missions - de Tegucigalpa ou de San-José. Comment pourrait-il en être autrement? Une partie du person-nel du H.C.R., actuellement en poste en Amérique centrale, a vécu l'expérience de 1973. Les deux régions présentent, en outre, de telles ressemblances, des réflexes si voisins vis-à-vis des réfugiés, que la crainte d'un autre échec est, ici, sensible.

Mieux préservée que l'Afrique ou l'Asie, l'Amérique centrale n'avait, il est vrai, que peu l'habitude des exodes massifs de populations pour faits de guerre civile ou de conflits militaires, quand le H.C.R. a décidé de lancer, en 1980, une action en fa-veur des victimes des combats du Salvador. La seule charte régionale, la convention de Caracas de 1954, ne garantissait l'asile que des élites intellectuelles, des opposants politiques en exil. Les paysans des monta-gnes, les habitants des frontières, pourtant peu sûres, étaient simplement assimilés au flot de migrants économiques qui, du nord au sud, empruntent la Transaméricaine depuis le début du siècle.

Encore récemment, le Honduras et le Costa Rica ont supporté le poids de quelque 100 000 Nicara-guayens, jusqu'en 1979, sans se poser la question de la conformité avec le droit et la morale internationales. Les réfugiés se fondaient discrètement et se faiszient oublier, aussi démunis, aussi isolés ici que là-bas. Encore en 1982, alors que près de 300 000 Salvadoriens ont déjà entrepris un exode douloureux, l'Amérique centrale découvre, incrédule, les obligations liées à ce supplément de charge humaine. Les réfugiés sont pourtant près de 100 000 au Mexique, autant, sans doute, au Guatemala, 20 000 au Honduras, 25 000 au Nicaragua, 15 000 au Costa Rica, bientôt 10 000 à Belize, déjà

lusieurs milliers au Panama. Et les Guatémaltèques, qui fuient d'autres combats, sont plus de 15 000 au Mexique, presque autant au Hon-

La phénomène touche la région toute entière, mais les principes dé-fendus par le H.C.R. sont accueillis différemment selon les cas. Il y a, en cette matière aussi, les bons et les mauvais pays. Les pays avancés, ceux qui font de l'assistance une affaire d'Etat : la Costa-Rica, le Nica-ragua et Panama, qui ont déjà rati-fié la convention de l'O.N.U. sur les réfugiés. Ceux auxquels on a arraché la promesse d'une prochaine signature : le Mexique, le Honduras et Belize. Celui, enfin, qui entend rejeter tout engagement : le Guatemala.

#### Exil sans surveillance

C'est le cas extrême. Les autorités de Guatemala refusent d'aidentifier - les Salvadoriens sur leur terri-toire et déclinent l'offre d'assistance du H.C.R., peu désireuses de donner libre accès à des équipes internatio-nales, qui pourraient observer aussi la qualité des droits individuels of-ferte aux Guatémaltèques. L'exil, au Guatemala, reste donc clandestin et sans protection. Selon certaines informations, plusieurs milliers de Salvadoriens auraient déjà été réfoulés et on signalerait plusieurs dizaines de disparitions.

Le Guatemala conteste notamment la conception internationale selon laquelle tout ressortissant, à l'étranger, d'un pays en guerre – ou plus généralement d'un pays qui n'assure plus la sécurité des individus – peut être déclaré réfugié. Nul besoin pour cela d'avoir franchi précipitamment une frontière. Il suffit d'être dans l'impossibilité de rentrer chez soi sans risque, ce qui est. selon le H.C.R., largement le cas des Salvadoriens. Le nouveau gouverne ment du général Efraim Rids Montt, qui reste très favorable à la junte salvadorienne, n'est évidemment pas de cet avis : la guerre est affaire d'appréciation et pour le Guatemala, accepter des dizaines de milliers de réfugiés reviendrait à reconnaître, de fait, la gravité de la situation au Salvador.

Mais, au-delà de cette prise de position politique, demeure une divergence d'analyse plus profonde. Le Guatemala, les Etats-Unis et parfois le Mexique, préfèrent considérer ceux que le H.C.R. nomme des réfugiés comme de simples migrants, envers lesquels on a bien sûr moins de responsabilités. Sur lesquels on a, au contraire, quelques moyens de pres-sion : les équipes internationales d'assistance font état de milliers de cas d'expulsions, • de déportations même ., dit-on, puisque le H.C.R. a plusieurs fois dénoncé les rapatriements de force de Salvadoriens organisés par les Etats-Unis. • Dans le même ordre d'idées, le Mexique, ce grand pays, phare de l'humanisme, nous déçoit -, nous déclare M. Charles-Henri Bazoche, responsable du H.C.R. à Tegucigalpa, qui regrette que Mexico ne soit vrai-ment hospitalière qu'aux hommes politiques et aux intellectuels. Le

nier, près de deux mille ressortissant guatémaltèques. L'intervention internationale rencontre heureusement plus d'échos dans la partie méridionale de l'Amérique centrale. Le Nicaragua et le Costa Rica, qui a accueilli le siège régional du H.C.R., sont loués pour la qualité de leur attention aux réfu-

Mexique, notamment, refuse de

multiplier les statuts de réfugiés et

aurait -même expulsé, en juin der-

giés salvadoriens. Souvent originaire des « zones libérées » du nord du Salvador, une grande partie des réfugiés ne cache pas ses sympathies pour le Front Fa-rabundo Marti de libération nationale et constitue peu à peu une diaspora agissante que certains régimes. même modérés, jugent trop re-muante. Des affiches révolutionnaires ornem les murs des - maisons communes - des camps du Nicaragua ou des ateliers autogérés de San José. Et les délégués élus des communautés en exil revendiquent ouvertement leur appartenance au mouvement de la résistance salvado-

ses martyrs propres, ses absents, pères ou fils aînés, engagés dans la lutte armée, dont les familles sont sans nouvelles. Même ceux qui manifestent une ardeur révolutionnaire plus timide, critiquent l'armée de San-Salvador, responsable, selon

eux, de cette longue errance. Le Costa Rica, par exemple, qui a fait vœu de ne jamais posseder d'armée et qui témoigne toujours d'un esprit antimilitariste rárissime en Amérique centrale, redoute les ef fets d'un activisme qu'il aurait le plus grand mal à contenir. L'attaque d'une grande banque de la capitale, en juin, - au cours de laquelle un of-ficier des Corps urbains a trouvé la mort, — par un mystérieux com-mando politique, a rappelé au Costa Rica qu'il n'était défendu que par une gendarmerie, forte de dix mille bommes, mal préparée à la lutte an-titerroriste. Ce hold-up spectacu-laire a servi d'illustration aux Costalaire a servi d'illustration aux Costariciens les plus hostiles à la présence de réfugiés et notamment, à la presse, qui a regretté à cette occa-sion · le trop grand laxisme des autorités à l'égard des étrangers ».

Parmi ces derniers, bien sûr, les Salvadoriens, que certains accusent d'accroître la criminalité et de propager une influence de gauche dans es campagnes.

 Notre pays devient peu à peu le Portugal de la seconde guerre mon-diale, estime M. Angel Edmundo Solano, ministre, nouvellement désigné, de la sécurité à San-José. Sous prétexte que le Costa Rica reste l'une des rares terres d'asile du continent, tous les terroristes s'y donnent rendez-vous. M. Solano n'a pas de griefs particuliers contre les Salvadoriens, mais son gouvernement souhaite prendre des mesures préventives : les réfugiés sont donc le plus souvent privés du droit de circuler librement, malgré les recommandations du H.C.R.

Les pays d'accueil redoutent davantage encore le risque économique que peut entraîner, pour eux, une surcharge de réfugiés. Le Nicaragua doit faire face aux conséquences dramatiques des inondations du printemps, et règle encore les dettes du régime somoziste. En rupture de rienne. Chaque groupe de réfugiés a tout paiement, le Costa Rica, pour

sa part, affronte une crise sociale sans précédent. Comment pourrait-il accepter que les Salvadoriens s'intègrent à la vie économique locale, alors qu'il affiche un taux de chômage de 10 %? Le gouvernement de San-José a vite sait ses comptes : il interdit aux Salvadoriens tout droit à un travail rémunéré - par des Costariciens, - sous peine d'expulsion vers le Panama, et fait la sourde oreille aux pressions répétées du H.C.R. qui, lui, souhaite voir les campesinos (paysans) salvadoriens intégrés aux divers plans de réforme agraire d'Amérique centrale.

Pour éviter aux réfugiés d'être réduits tout à fait à un statut d'assistés, l'aide internationale est contrainte de financer ses propres projets de communauté de travail. Caritas, une agence non gouverne-mentale, a créé, à San-José, des ateliers de tailleurs ou de mécanique, dont elle rémunère elle-même les employés. A Los Angeles, une ferme modèle, installée près de la frontière nicaraguayenne, quatre cents familles de paysans salvadoriens se sont lancées, avec le soutien du H.C.R., dans une production agricole sans équivalent dans la région.

Comment résondre ces contradictions? Le H.C.R. ne peut que se féliciter de la bonne disposition du Costa-Rica à l'égard des victimes d'une guerre aux effets régionaux. Mais, ce même Costa-Rica s'est engagé, par son adhésion à une charte internationale, à favoriser l'assimilation des exilés. Dans l'incapacité de le faire, il doit laisser la communauté internationale assister directement, à des tarifs et selon des critères appliqués aux quatre coins du monde, les Salvadoriens sur son sol.

Déjà naît une plainte : les réfugiés vivraient mieux en exil que dans leurs montagnes d'origine. Ils vivraient mieux, surtout, que les popu-lations qui les accueillent et qui s'affaiblissent, dans une certaine mesure, par leur sens de l'hospita-

Le H.C.R. envisage de consacrer en 1982 une somme de 17,5 millions de dollars pour son aide aux Salvadoriens. C'est beaucoup plus, affirmient certains, que ce dont l'Amérique centrale dispose, cette année, pour ses propres réformes agraires et la progression de son niveau de vie.

# A DST LASSASSINAI DE VIRGILIANASE



DANS ACTUEL CE MOIS CI.

#### Mexique

## Le gouvernement a nationalisé les banques privées à l'exclusion des établissements étrangers

Mexico. — S'il avait pu donner un titre à son sixième et dernier rapport annuel présenté, le 1° septembre, devant le Congrès réuni en session extraordinaire, M. Lopez Portillo l'aurait sans aucun doute intitulé « la révolution retrouvée ». La nationalisa-tion des banques et l'institution du contrôle des changes sont on controle des changes sont perçues ici comme le plus grand èvènement politique depuis la « mexicanisation » du pétrole dècrètée par le président Lezaro Cardenas en 1938.

Le président a rappelé son choix, formulé en 1976, de lancer le pays dans une croissance rapide a afin d'élargir les possibilités d'emploi, unique formule qui per-mette à un pays en voie de développement de couvrir les né-cessités de base de sa population et surtout de mettre en marche et surtout de mettre en marche un processus de justice dans la distribution des revenus ». Le Mexique ayant du pétrole, ne pas s'en servir eût été « non seule-ment une lâcheté, mais une fo-lie ». Mais il faut pouvoir l'extraire et l'exploiter ce pétrole, et pour ce faire il faut de l'argent que seuls peut donner... le pétrole ou l'endettement.

l'endettement.

Le Mexique est sorti de ce cercle vicieux en devenant l'un des pays les plus endettés du tiersmonde (76 milliards de dollars).

Or. à partir de 1981, la situation est devenue grave du fait de la baisse du prix du pétrole et de l'augmentation des faux d'intérêt.

Au même moment, le Mexique était victime de la chute des prix des autres matières premières des autres matières premières qu'il exportait et de son voisinage evec la plus grande puissance économique du monde, qui choisis-sait, elle, la lutte contre l'infla-tion, au risque de la récession.

#### Evasion des capitaux

Les mesures prises depuis le début de 1982 : la dévaluation du 17 février, le programme d'austè-rité gouvernemental du 20 avril et l'instauration du double taux de change le 5 août avaient pour put de faire face à la cries Salon but de faire face à la crise. Selon M. Lopez Portillo, elles ont porté leurs fruits : réduction du déficit de la balance des paiements cou-rants et surtout conflance de la communauté financière interna-tionale qui vient d'accorder au pays certaines facilités de crédit. Ce qui permet ainsi au chef de l'Etat me x i c a in d'affirmer : « Nous avons résolu la crise de l'invisités à servet terres de liquidités à court terme ».

Toutefois, dans son discours, M. Lopez Portillo a reconnu son incapacité à restaurer la confiance

INSTITUT MONTAIGNE 92200 NEUILLY'

la réussite au Bac

ET DES PROFESSEURS DE HAUT NIVEAU Michel de JUST

Secondes à terminales. Rentrée 16 sept. Cours de vacances: 1º/11 sept

. 7. rae Salat-Pierre, à 100 pt. N° Sablons · 624.24.74 00 637.55.76 ...

FABRICANT - INSTALLATEUR

PRIX DIRECT D'USINE

changez

(bāti compris)=

MENUISERIE EN P.V.C. (polichlorure de viny!)

Sont faites sur mesures • S'adaptent à tous les styles

**10 ANS DE GARANTIE** 

Offre exceptionnelle (limitée jusqu'au 1/11/82)

Ex. de prix : Pour changer une fenêtre de 1 m 85 de haut ×

1 m de large équipée en double vitrage BIVER ST-GOBAIN

4/6/4 ou en glace de 8 mm, comptez 2.950 F T.T.C. posée

**DEVIS GRATUIT - POSE PARIS GRANDE BANLIEUE** 

Sté PARIS-RÉNOV - 22, RUE FONTAINE

75009 PARIS - Tél. : 526.60.00

CRÉDIT GRATUIT 3 MOIS

Sont déductibles des impôts.

• Les fenêtres RÉNOV S 1 se posent en une journée

Contre le froid n et le bruit

PAR LA RIGUEUR DE L'ENCADREMENT

De notre correspondant

dans le peso et la responsa-bilité des Mexicains dans la disparition des nexicains dans la disparition des réserves en devises
du pays. « Un groupe de Mexicains, conseillés et appuyés par
les banques privées, a-t-il dit, a
sorti plus d'argent du pays que
les empires qui nous ont exploités
depuis le commencement de notre
histoire ».
Les chiffires avancés sont considérables. Il apparaît, sur la base
de sondages et d'enquêtes réalisés
à l'étranger, que m milliards de
dollars sont sortis ces trois dernières années, essentiellement
pour l'acquisition à crédit de
biens immobiliers, lesquels ont
engendré à leur tour des dettes
équivalant à 20 milliards de dollars, auxquels il faut ajouter les

lars, auxquels il faut ajouter les 12 milliards de dollars déposés dans les banques mexicaines ou mexdollars. Total : 54 milliards de mexicolars. Total: 34 miniarus de dollars. Or l'ensemble de la dette extèrieure mexicaine s'èlevait en juillet à 76 milliards de dollars. Le choix est, selon M. Lopez Portillo, entre « l'absentéisme et la spéculation » de certains Mexi-cains, aidés, voire encouragés, par les banques privées et « la pro-duction et l'emploi », priorités qu'il avait assignées à son gou-

« L'Etat mexicain n'a jamais, a-t-il dit, exproprié pour le plai-sir d'exproprier, mais pour des raisons d'utilité publique. En l'occurrence, le gouvernement n'élimine pas seulement un inter-médiaire mais un instrument qui a plus que suffisamment prouvé son manque de solidarité avec les intérêts du pays et de l'appareil productif

#### Manifestation de soutien

Pour le reste, les indications sont d'ordre très général : aide spéciale aux habitants des zones frontalières ; appel au patriotisme de ceux qui ont sorti des dollars pour qu'ils les rapatrient, faute de quoi, dans un mois, des sanctions pourraient être prises à leur encontre ; appel à la négociation avec les États-Unis, auxquels îl est rappelé que pour les Mexicains la fulte des capitaux, est « beaucoup plus grave que le trafic de drogue ne l'est pour eux». « Qui plus est : comment n'exporterions-nous pas des bras s' les capitaux qui pourraient leur donner un emploi, ici, n'y sont plus ? » Rappel enfin à la communauté internationale pour la mise en place d'un « système commangatoires de crédit mise en place d'un «système compensatoire» de crédit. Le président dispose de quatre

jours, jusqu'à la récuverture des banques, pour inspirer confiance aux Mericains qui, d'ailleurs, n'ont pas tardé à réagir. L'appui des syndicats et des partis de gauche ne fait aucun doute. Le parti socialiste unifié mexicain lex-parti communiste) et d'autres organisations indépendentes du

lex-parti communiste) et d'autres organisations indépendantes du parti révolutionnaire institutionnel (P.R.I.) au pouvoir, ont appelé à une grande manifestation de soutien, le vendredi 3 septembre. Il est probable que le P.R.I. et la Confédération des travailleurs mexicains (C.T.M. - officialistes) lancent un mot d'ordre de même nature.

En revanche, les premières réactions du secteur privé sont extrêmement virulentes. M. Avedrop, président de l'Association des banquiers mexicains, a déclaré que les mesures prises « aggravent la crise et ne résolvent rien», estimmant en outre que les accusations portées contre les banques privées étaient « injustes et injondées». Pour sa part, M. Clouthier, président du patronat, a déclaré dées ». Pour sa part. M. Clouthier, président du patronat, a déclaré qu'il demandait un référendum pour que « tous les Mezicains et nor pas un seul homme, décident ». Enfin, toutes les organisations du secteur privé de l'Etat du Nuevo-Leon, où se trouve la ville de Monterrey, deuxième centre industriel du pays, ont décidé de sièger en permanence.

Certaines réactions de l'étranger risquent de ne pas être moins violentes, autout celles du gouvernement des Etats-Unis et du Fonds monétaire international, avec lequel le Mexique est en négociation pour l'obtention d'un crédit de 45 milliards de dollars. Il semble que ce soient précisément les conditions posées par le F.M.I., jugées inacceptables par certains membres du gouvernement dans la mesure où elles risquaient, selon eux, de mettre risqualent, selon eux, de mettre en danger l'équilibre politique du pays, qui ont poussé le chef de l'Etat à décider de nationaliser la banque et d'instaurer le contrôle généralisé des changes.

#### Chine

SOULIGNANT LA PORTÉE «HISTORIQUE» DU XIIº CONGRÈS

## M. Deng Xiaoping veut raffermir les rangs du parti autour des hommes qu'il a placés aux postes de commande

Pékin. — Attendu depuis pres-que deux ans, le douzième congrès du parti communiste chinois, qui s'est ouvert le mer-credi 1° septembre à Pèkin, risque d'être quelque peu déce-vant, sur le plan des idées, si les jours qui viennent n'apportent pas plus d'imnovations que les textes on les extraits de textes diffusés au cours des deux pre-mières séances de travail n'en ont comporté. comporté.

Il est vral que seule l'allocu-tion d'ouverture de M. Deng Xisoping, le grand ordonnateur de ce congrès, a été jusqu'à maintenant intégralement rendue publique par l'agence Chine nouvelle. Le rapport que le pré-sident du parti. M. Hu Yaobang, a présente au nom du comité cantral, en revanche, n'est en-cure que très partiellement connu (le Monde du 2 septembre).

is injustes et inforsa part, M. Clouthler.
I patronat, a déclaré
dait un référendum
tous les Mexicains et
I seul homme, déciin toutes les organisecteur privé de l'Etat
eon, on se trouve la
Momterrey, deuxième
istriel du pays, ont
léger en permanence.
réactions de l'étraniche en pas être moins
intout celles du goudes Etats-Unis et du
létaire international,
le Mexique est en
pour l'obtention d'un
5 milliards de dollars,
une ce soient précisénuitions posées par le
les inacceptables par
le des mesure où elles
selon eux, de mettre
l'équilibre politique du
int poussé le chef de
leider de nationaliser
et d'instaurer le
méralisé des changes.

FRANCIS PISANI.

S'fi convient donc de réserver son jugement dans l'attente des
des documents, et en partientier or
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partiente or
ver son jugement dans l'attente or
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partientier or
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partientier or
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partientier or
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partientier or
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partientier or
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partientier or
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partientier or
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partients
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partients
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partients
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partientier
des documents, et en partients
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partients
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partients
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partients
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partients
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partients
ver son jugement dans l'attente
des documents, et en partients
ver son jugement dans l'attente
d

De notre correspondant

1956. Mais toute son allocation trate clairement inspirée par l'idée que le parti chinois doit absolument rompre avec ce passé-la. Son hommage à Mao, au demeurant, a été minimal le nom de l'ancien dirigeant n'ayar; été prononcé qu'une fois, à quoi g faut ajouter une unique réfé-rence à la pensée de Mao Zedong.

A l'égard des dirigeants les plus proches de Mao, tels M. Hua Guofeng, l'heure est au consensus. Le successeur du Grand. Timonier ne figure-t-il pas, à sa place, dans le présidium du congrès? Mais le silence de M. Deng Kiaoping sur le vingt et unième congrès, qui consaura, en 1977, la prise de pouvoir de M. Hua, les critiques lancées par M. Hu Yobang contre ce même congrès, indiquent clairement que ce consensus ne doit pas être congrès, indiquent clairement que ce consensus ne doit pas être compris comme un oubli du passé ni comme un réel accord sur le fond. Dans son éditorial de mercredi le Quotidien du peuple. n'a-t-il pas lancé, lui aussi, une attaque contre « les principaux responsables du comté central de cette époque (parmi eux, notamment. M. Hua Guofeng) qui persistaient dans les deux soutiens inconditionnels (c'est-à-dire dans l'approbation de toute action du président Mao)?

## La corresion des idées décadentes

Le vice-président du parti a, d'autre part, et c'est un point important, explicitement affirmé la volonté de la Chine actuelle de « poursuivre avec constance la politique d'ouverture au monde extérieur et d'accroître activement les échanges avec les pays étrangers sur la base de l'équité et de l'avantage mutuel ». Dans ce contexte, il était prévisible que M. Deng mette en garde contre

l'avertissement aurait pu être plus rude, compte tenu de la cam-pagne menée ces derniers mois contre le « libéralisme bourgeois ». contre le « tiberatisme bourgeois ».

M. Deng, du reste, n'a pas litimême employé cette expression.

Enfin, en établissant une sorte
de comparaison entre le rôle joué
par le congrès de 1945 (c'était, le
septième), qui prépara et précèda
la fondation de la République la roncanon de la Republique populaire, et ce congrès-ci, le vieux dirigeant a suggéré qu'il donnait à la victoire, qu'il savoure aujour-d'hui, après plus d'un demi-siècle de luttes, une portée véritable-ment historique.

ment historique.

De même, en effet, que le septième congrès avait consolidé l'unité qui s'était réalisée autour de Mao après bien des divisions internes et un vaste mouvement d'épuration dans le parti. de même le douzième congrès doit-il, dans l'esprit de M. Deng Xiaoping, permettre de raffermir les rangs autour de lui-même et des hommes — ses successeurs désihommes — ses successeurs dési-gnés — qu'il a contribué à mettre en place aux postes de commande depuis son retour au pouvoir en 1977, dans l'espoir de faire définitivement entrer la Chine dans

Le Quotidien du peuple écrivait mercredi sur le même sujet : « Dans un certain sens, le douzième congrès resèt pour le développement de la cause de la modernisation socialiste la même portée historique que le septième congrès pour la victoire de la cause révolutionnaire de la démocratie nouvelle. » Dans cet esprit, la campagne pour la « rectificacratic nouvelle. Dans cet esprit, la campagne pour la « rectificarion du style du travail », menée depuis deux ans parmi les cadres politiques du pays, a déjà écarté nombre de brebis galeuses ou d'hommes trop récalcitrants devant les nouvelles orientations, et l'on s'attend que cette campagne continue, voire s'accentue, après le douzième con grès. M. Deng en a d'ailleurs fait une des principales taches du parti pour le proche avenir.

Le schéma ainsi esquissé souf-fre cependant au moins d'un vice de constitut on. M. Deng Xiao-ping, en 1982, est nettement plus 826 que ne l'était Meo en 1945. Le vainqueur de le longue marche n'avait alors atteint que la moitié du gué. Si la première phase de sa vie révolutionnaire était sur le point de s'achever, la seconde d'avait pas encore vraiment com-mencé. Or, elle allatt durer en-core une trentaine d'années. A core une trentaine d'années. A soixante-dix-huit ans, un tel espoir est évidemment interdit à M. Deng Klarping. En proposant de se retirer « en seconde ligne » avec l'ensemble de la « vieille garde » dans une commission de conseillers, le vice-président du parti montre blen qu'il est tout à fait conscient du problème et de la nécessité d'assurer la transition. Il reste à savoir si ceux qui sont en train de recueillir son héritage, et en particulier M. Hu Yaobang, auront la capacité on la possibilité de poursuivre durablement l'œuvre à peine commencée.

MANUEL LUCBERT.

## tran

## Berlin-Ouest

 GREVES DE LA FAIM. —
Deux membres du Mouvement du 2 juin, organisation terroriste d'extrème gauche, ont ette exécutés dans plusieurs villes d'Iran la semaine écoulée, content de la company de l Deux membres du Mouvement du 3 juin, organisation terro-riste d'extrême gauche, ont entamé le lundi 30 août une grêve de la faim dans la prison de Mosbit. Ronald Fritzsch et Ralf Reinders, condamnés res-pectivement à treize et quinze are de prison ouve leur pertians de prison pour leur parti-cipation à l'enlèvement du dirigeant chrétien-démocrate reter Lorenz, demandent leur transfert du quartier de haute sécurité de Moabit vers un éta-blissement pénitentiaire « nor-mal ». — (AFP)

## Egypte

 NOUVELLES LIBERATIONS. Deux cent soixante-douze personnes emprisonnées l'an-née dernière, dans le cadre des dispositions prises contre les extremistes musulmans et les opposants politiques, ont été libérées mercredi le sep-tembre. Ces libérations portent à mille cinq ceut trente-trois a mille cinq cent trente-trois
le nombre de prisonnlers
relàchés en moins d'un
mois, conformèment à l'engagement pris par le président
Moubarak d'élargir ceux qui
ne représentent plus une menace à la sècurité de l'Etat.
Il s'agit de personnes arrêtées
un moit avant ainci eus cere un mois avant aînsi que peu après l'assassinat de Sadate.
— (A.P.)

## Guinée

● CONDAMNATION DE M. KABASSAN KEITA. — L'ancien ministre guinéen des travaux publics. M. Abraham Kabassan Keita, révoqué en mars pour malversations, a été condamné à mort, le 21 mai dernier et a vu sa peine comdernier et a vu sa peine commusée en quinze ans de travaux forces selon le Journal officiel guinéen parvenu, mercredi 1° septembre, Pretoria. Le décret précise que « tous les biens présents et à ventr » de M. Keita seront confisqués « jusqu'au remboursement des sommes de 33 975 395 sylis (6 419 508 F environ), montant détournés. M. Keita, qui a été commandant de la marine guinéenne, avait été exclu du comité central du parti démocratique de Guinée (parti unique) et radié des cadres des que) et radié des cadres des forces armées, après avoir été reconnu coupable de malversalons. En même temps que M, Keita, six autres personnes, tondamnées à des peines de travaux forces pour malversa-tions, ont bénéficié d'une remise totale de leurs peines.

selon le journal Tèhèran
Etela at. Il s'agit de sept maquisards kurdes, de deux Moudjahidin du peuple et de trois
autres personnes, condamnées
elles pour homosexualité et
exécutées à Ispahan vendredi.

— (Renter) - (Reuter.)

TRAVERS LE MONDE

## Mozambique

● L'AMBASSADE DE BUIGA-RIE à Maputo a reconnu, mercredi 1s septembre, que six ressortissants bulgares, de s coopérants, avaient été captures dans le centre du Mozambique, ainsi que l'avait affirmé le porte-parole à Lisbonne du mouvement rebelle armé Résistance nationale du Mozambique. Mozambique (le Monde 2 septembre). — (U.P.I.)

## **Philippines**

MOUVELLES ARRESTA-TIONS de SYNDICALISTES. — Au moins vingt-trois syn-dicalistes out été arrêtés par l'armée sous l'accusation d'avoir fomenté un « complot », a-t-on appris, mercredi 1º septembre, de source militaire, à Manille. Ces dirigeants ouvriers sont accusés d'avoir voulu préparer une vague d'assassinats au moment de la visite aux 
Etats-Unis du président Marcos à la fin du mois. Des parlementaires américains ont 
demandé au président Reagan 
d'annuler cette visite en raison 
du non-respect de la démocratie par M. Marcos. Des syndicalistes avaient déjà été arrètés en mars dernier. — (UPI) d'avoir fomenté un « complot ». tés en mars dernier. — (UPI.)

## République Sud-Africaine

• L'ÉVÊQUE DESMOND TUTU, des Eglises d'Afrique du Sud (SACC), dont le passeport avait été saisi en avril 1981, recevra un titre de transport provisoire afin de participer à une conférence aux Etats-Unis, a annoncé, mercredi 1" septembre, Prétoria, Le même jour, l'évê que Tutu, déposant devant une commis-sion chargée d'enquêter sur l'utilisation et la provenance des fonds du SACC, a violem-ment démoncé l'ingérence du gouvernement sud-africain dans les affaires de l'Eglise.— (AFP)

## Swaziland

● UNE CEREMONIE FUNE-RAIRE en l'honneur du roi Sobhas II, décédé le 21 soût (le Monde du 24 soût), surs, lieu, vendredi 3 septembre, en présence de nombreuses délèprésence de nombreuses délégations étrangères. La caisse de verre, haute de près de 4 mètres, bâtie à cette occasion, ne contiendra cependant qu'un cercuell vide, les véritables obsèques devant avoir lleu plus tard, secrètement, en presence enforcement de montres de la contract de la co sence uniquement de membres de la cour. Le successeur de Sobhuza II n'a toujours pas été publiquement désigné. — (Reuter.)

## Tchad

 ACCUSATIONS CONTRE LA LIBYE. — Le colonel Kadhati a envisagé d'apporter une aide matérielle au colonel « sodiete » Kagoungué, a affirmé, mer-credi le septembre, à Paris, M. Allam-Mi Ahmad, consell-M. Allam-Mi Ahmad, consell-ler à la présidence du Consell d'Etat tchadien, qui a annoncé l'arrestation à Sahr (sud du Tchad) d'un a gent libyen chargé de préparer l'établisse-ment d'un « pont aérien ». « Abdallah Oumar Souleymane, proche collaborateur du colo-nel Massoud, chef de l'un des services de renseignement nel Massoud, chef de l'un des services de renseignement libyens », a été arrêté, vendredi, « peu après le railiement de Sahr aux officiers opposés au colonel Kamougué », a déclaré M. Allam-Mi, D'après les documents saisis, a indiqué M. Allam-Mi, cet agent avait pour mission de « préparer l'établissement d'un pont aérien libyen destiné à apporter une aide en matériel militaire au colonel Kamougue et de renseigner Tripoli sur l'évolution de la situation au Tchad ».

## Yémen du Sud

 LE COLONEL ALI ANTAR NUMERO DEUX DU GOU-VERNEMENT. - Le colonel Ali Ahmed Nasser Antar a été éiu, mercredi le septembre, à Aden, au nouveau poste de vice-président du présidium du Conseil suprême du peuple (la plus haute instance du Yémen du Sud). Par ailleurs. M. Abdelsziz El Ouali a été elu ministre des affaires étrangères à la place de M. 5alem Saleh, élu mardi au secrétariat du comité central du parti socialiste yéménite. -

(AFP)

## Inde

● La visite officielle de Mme Gaudhi, en U.R.S.S., aura lieu du 20 au 26 septembre, a-t-on indiqué de source autorisée, mer-credi 1<sup>ar</sup> septembre, à New-Delhi. Cette visite devait, initialement, avoir lieu en juin, mais son report avait été annoncé. Le premier ministre indien s'était rendu aux Etats-Unis, à la fin du mois de juillet. — (Reuter, II P.I.) juiket. — (Reuter, U.P.I.)



Le Monde RĒAUSE CHAQUE SEMAINE UNE SÉLECTION HEBDOMADAIRE

spécialement destinée à ses lecteurs résident à l'étranger . Exemplaire spécimen sur demande



reforme du système de formation

des fonctionnaires vise à accroître

D'ores et dejà, un ensemble coherent de réformes concrètes, élaborées dans une large concer-tation avec les organisations syn-

dicales représentatives, tend donc à débarrasser la fonction publique

de ses défauts essentiels, en l'en-gageant dans une rénovation démocratique fondée sur la res-ponsabilité et la liberté des ser-

Et, au-delà de ce qui a été fait

en quinze mois, il faut poursuivre n'en déplaise aux nostalgiques de la fonction publique domestiquée

LA PERSPECTIVE

drales de France.

19 Mai 1182:

pression d'envolée vers le ciel tra-

duite par la hauteur des voûtes et

le ieu de lumière de la nef. L'art

gothique a trouvé son épanouis-

Pour fêter cet événement, Jean de Bonnot imprime le seul livre d'Auguste Rodin, génie de la sculpture: "Les Cathédrales de

France". C'est plus qu'un livre, c'est son

testament spirituel:

ANICET LE PORS.

orière".

viteurs de la nation.

Prochain article:

# ME XIP CONGRES

The corresion des le la company de l'estate de l'estat pagne menée es contre le albéraire le Deng du reste lième employe cars Anin, en établisande, somparaison entre par le congrès de 1545 septième, qui prépare la fondation de la congrès et ce congrès et ce congrès et de congrès et premiaire, et ce congresdingeant a suggere cural and a suggere cural series qu'il series qu'il series qu'il series qu'il series qu'il series qu'il series que porte de l'altres une porte de l'altres une porte de l'altres de l'altres que porte de l'altres qu'il l'altr

De même, en esta partiente congres avante dui seran rea de Mao après dien de Mao après de la vaste d'épuration dans le même le douzième condens l'espirit de Maria permettre de rangs autour de lui-

nitivement entrer la Comme Le Quatidien du partir ... doubleme congre. dérelospement de la portée historique sue : **COMMO TÉRRE LES DA COMP** cratic nouvelle : Dir. in campagne pour deputs GCIX 272 DEFE numbre de propies want for noureller goe continue, voite anres le contreme M. Deng 42 3 5 2 pour le proche aven Le schena ar fre concretent so de experience on. . ping en 1987 es: agé que ne l'éta Le vanqueur de L

du pué si la prepoint de s'ache mence. Or. elle core une trento ... M. Deng Klarous evec l'ensemble outlies dans and part) montre ber Mik constrer. de la pecessia d'accession de la company de enisoni en tran de Yachana autoni la possibilità de l' blament l'autoni

MANUEL LUCSETT

The Gards of Best of State of Come visite 27 273.3 CO ---

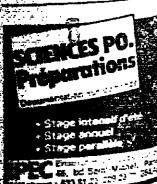

Le Monde MEALISE CHAQUE SEMAINE UNE SELECTION HEBDOMADAIRE epēcialement destinie à ses letteurs essident 3 iemange

## Le Monde

## Le test de la fonction publique

(Suite de la première page.)

La fonction publique peut être également un champ important pour la mise en œuvre des méthodes de gestion les plus élabo-rées. La prise de décision ration-nelle dans le secteur public et dans la fonction publique nécessite que l'on dépasse les critères usuels de la gestion capitaliste. Plus complexe que dans le secteur privé (qui, au demeurant, appelle lui aussi de nouveaux critères), elle ne saurait se satisfaire d'un indicateur aussi fruste que le taux de profit à court terres Elle requiert la mesure terme. Elle requiert la mesure d'une efficacité sociale multidimensionnelle et, partant, une « rationelisation des choix » d'un

type nouveau. Cet impératif d'efficacité implique, dans une économie mo-derne, une souplesse d'adaptation et un esprit de responsabilité qui appellent naturellement l'im-pératif de démocratie. Cela a conduit le gouvernement à engager un programme de réformes administratives réaliste et ambi-tieux. Il ne s'est pas borné à bavarder sur les simplifications administratives : durant le seul mois d'août, une cinquantaine de commissions inutiles ont été supprimées, et la procédure des enquêtes publiques a été démo-cratisée. Une loi sur la procécratisée. Une loi sur la procé-dure administrative est en pré-paration; elle uniflera les normes juridiques existantes et consti-tuera un véritable code des relations entre les uzagers et l'administration. Dès l'automne, des opérations pilotes, d'it e s « administration à votre service » (AVS.), expérimenteront à la base. dans plusieurs départebase, dans plusieurs départe-ments, de nouveaux systèmes d'information et de conseils au public, ainsi que des comités de liaisons administrations-usagers.

Ces reformes répondent à une orientation de principe et à une volonté résolue que le ministre de la fonction publique ne manque jamais de rappeler : l'administration et les fonctionnaires n'ont pas leur finalité en eux-mêmes ; ils ne valent que par la qualité et l'efficacité du service rendu an

Une grande référence sociale La fonction publique est enfin une grande référence sociale, notamment en matière d'emploi, de remise en ordre des traite-

ments et de promotion des droits des travailleurs.

La solution du problème du chômage réside dans la création d'emplois productifs et non, blen sur, dens la fonctionnarisation des chômeurs. Toutefois, l'Etat se devait d'apporter sa contribution à la lutte pour l'emploi et de permettre en même temps un meilleur équipement administra-tif du pays : 107 000 emplois

## Au bénéfice de l'âge

#### M. BOUCHETEIL (P. C. F.) EST RÉÉLU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CORRÉZE

Le consell général de la Cor-rèze a de nouveau elu président, mercredi 1<sup>er</sup> septembre, M. Ar-mand Boucheteil (P.C.F.), trois mand Boucheteil (P.C.F.), trois mois après l'annulation, par le tribunal administratif de Limoges, du vote qui avait porté M. Boucheteil à la tête de l'assemblée départementale, au bénéfice de l'âge. L'opposition et la majorité, comptant dix-huit conseillers chacune, n'ont pu se départager. M. Boucheteil a donc été réein au bénéfice de l'âge. MM. Jean Crouzilist (P.C.F.), Charles Clair (P.S.), Jean Decale et Charles Ceyrac (R.P.R.) ont été élus vice-présidents.

Le 24 mars dernier, lors de la première r é u n'o n du conseil général après le renouvellement. premiere reunion du conseil général après le renouvellement triennal de la mottié de ses mem-bres, les élus, en désaccord sur le nombre des postes de vice-pré-sidents, n'avaient pu désigner un bureau. M. Bouchèteil avait alors proposé, sous couvert du préfet de la Corrèze, de medifier l'ordre du jour, pour nommer d'entrée le président. Le groupe de l'« opposi-tion républicaire », préside par M. Jacques Chirac, avait introduit deux recours devant le tri-bunal administratif, qui avait annulé l'élection le 27 mai

La majorité avait alors saisi le Conseil d'Etat, qui n'a toujours pas rendu son arrêt. Le 18 acût, M. Boucheteil avait présenté la démission officielle du bureau. dont tous les membres l'avalent suivi dans cette démarche, à l'ex-ception de M. Crouzillat, qui avait assuré l'intérim de la présidence (le Monde du 21 août).

auront été créés de 1981 à 1983 dans la fonction publique sur les 130 000 (210 000 pour l'ensemble des emplois publics) correspondant aux engagements du prési-dent de la République.

Par ailleurs, la durée hebdomadaire réglementaire du travail a été abaissée en une seule fois de deux heures (fait sans précédent), la cinquième semaine de congés annuels généralisée, l'activité à temps partiel étendue, des possibilités de cessation anticipée ou progressive d'activité intro-duites par ordonnances.

En outre, l'adoption par le consell des ministres du 1° sep-tembre de textes résultant d'une large concertation avec les organisations syndicales engage le processus de titularisation des 343 000 agents non titulaires dont les gouvernements précédents avaient fait une véritable fonction publique parallèle. Cette réforme sera menée à bonne fin en deux ans pour les catégories les plus défavorisées ; en quatre ans pour les autres.

Un modèle mathématique de gestion prévisionnelle globale des effectifs est en cours d'élaboration, afin de rendre la dis-cussion sur les missions et moyens de l'administration plus claire et plus rigoureuse.

En matière de salaires, l'action gouvernementale a un double aspect : celui de l'évolution du pouvoir d'achat, celui de la structure même du système de remu

Les mesures prises en juin dernier se traduisent dans l'immè-diat par une perte de pouvoir d'achat. Mais la volonté du gou-vernement d'élaborer le dispo-sitif salarial de la fin de l'année 1982 et de l'année 1983 en accord avec les représentants des intéressés pe fait pas de doute. Les organisations syndicales de fonctionnaires sont successivement entendues en ce moment et les discussions salariales s'engageront blentôt avec pour ob-jectif le maintien du niveau moyen du pouvoir d'achat, accompagné de mesures significatives en faveur des bas salaires renen raveur des oas saintes ren-forçant celles qui ont été acquises dès le 1° janvier 1982, et d'un effort de solidarité des plus hautes rémunérations, dans le cadre d'un système d'augmen-tations salariales anticipées et préfixées.

Par ailleurs, la politique sala-riale est menée avec cohérence et continuité dans le sens de la remise en ordre souhaitée par les organisations syndicales de fonctionnaires, avec notamment : la réduction des écarts hiérar-chiques, l'intégration dans le traitement des dispositions utilisées dans le passé comme pal-liatif à l'amélioration des bas salaires, la publication des trai-tements les plus élevés (échelles-lettres) jusque-là tenus secrets, une meilleure information sur les mes et indemnités tendant à une transparence complète (même et de fortes résistances, que nous combattons, continuent de se manifester). la simplification des grilles indictaires, la pour-suite de l'intégration de l'indemnité de résidence et de la sup-pression des zones.

Dans le domaine des droits nouveaux, des progrès spectacu-laires, dont les intéressés pour-ront bientôt mesurer les effets, ont été réalisés. Pour que le fonctionnaire soit pleinement responsable, il faut que, dans le respect du principe de neutralité du service public, il soit réelle-

Sept décrets, parus au Journal officiel du dimanche de la Pentecôte, ont comblé un grand vide juridique et conféré aux fonctionnaires un système de droit sociaux et syndicaux qui est le plus avancé existant actuellement dans notre peus Menticoppeus plus avancé existant actuellement dans notre pays. Menticemons : l'heure mensuelle d'information syndicale sur le temps de travail, l'accroissement des prérogatives et moyens des organisations syn-dicales et des organismes pari-taires, l'institution de comités d'hygiène et de sécurité et d'une médecine préventive, la pleine liberté d'organisation des syndi-cats entralnant la reconnaissance de la section syndicale etc. de la section syndicale, etc.

Dans le même temps, la trans-parence de l'edministration a été améliorée par la publication, pour la première fois, des résultais des élections professionnelles et par

● Le Rassemblement pour la déjense de la Guyane (R.D.G.) et l'U.D.F. de Guyane, ont décidé de sonmettre aux agents écono-miques du département un « pro-jet de société libérale pour la Guyane », en vue du congrès que réuniront ces deux formations le 19 novembre prochain

18/24, rue Tiphaine 75015 PARIS esseignement privé lague Métro La Motte Picquet Grenelle

## ISEEC

Institut des sciences économiques et commerciales Gestion - Comptabilité - Commerce Intal

Préparation bac G2, G3, BTS

## Le communiqué officiel du conseil des ministres

l'édition d'un rapport détaillé sur la fonction publique en 1981. La législation antigrève mise en place bre, au palais de l'Elysée sous la par les gouvernements précédents est en voie d'abrogation Les dispresidence de M. Mitterrand. Au terme des travaux, le communi-qué suivant a été rendu public. positions autorisant des discriminations sexistes ont été sup-primées. Des mesures sont prises DÉVELOPPEMENT DES INVES-TISSEMENTS ET PROTECTION ou en préparation pour l'emploi des handicapés, les activités phy-siques et sportives, la culture. La DE L'ÉPARGNE

Le conseil des ministres a adopté un projet de loi reprenant les dis-positions d'ordre législatif de l'en-semble des mesures pour le dévelop-pement des investissements et la des ioncionintes vise à accroître l'efficacité de l'administration, à rendre son recrutement plus conforme à la réalité sociale, et à favoriser son décloisonnement. protection de l'épargne, dont les grandes orientations avaient été exposers au conseil des ministres du 25 août dernier. La partie fiscale de ces dispositions

contenue dans le projet de loi

● LA FORMATION SYNDICALE DES AGENTS DE L'ÉTAT

Le conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du concé pour la formation sypdicale. Il aligne les conditions d'attribution de ce congé, destiné à permettre la formation des cadres des organisa-tions syndicales, sur celles qui sont actuellement en vigueur pour les travailleurs couverts par le code du

• TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ÉTAT Le conseil des ministres a adopté

Le conseil des ministres s'est un projet de loi relatif à la titula-réuni, mercredi matin 1° septem- risation des agents non titulaires de risation des agents non titulaires de l'Etas, qui représentent anjourd'hui

20 % du total des effectifs. Les emplois correspondant aux besoins permanents de l'Etat devront désormais être occupés par des agents titulaires. Les exceptions à ce principe ne pourront être autorisees que dans des cas indispensables pour le fonctionnement du service public et suivant une procédure très stricte qui empéchera la reconsti-tution d'une « fonction publique

En second lieu, le projet de loi fixe les conditions de l'intégration dans la fonction publique des agents de l'Etat non titulaires actuellement en fonction, et qui en feront la demande. Ceux-ci bénéficieront de la prise en compte de leur ancienneté au service de l'Etat et de garanties concernant leurs rémuné-rations et leurs conditions d'avan-cement dans les corps d'accueil. Les règles adoptées pour ces titularisations, qui s'étaleront sur plusieurs années, ont été conçues de telle

sorte que les fonctionnaires déjà titulaires ne soient pas lésés. Un décret ouvrira des 1982 les possibilités de titularisation en favêul des agents auxiliaires de l'Etat des catégories C et D; quatre-vingt mille d'entre eux pourront, s'îls le souhaitent, être titularisés dans les deux prochaines années selon les principes définis par le projet de loi.

• PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1983

Le gouvernement a adopté le projet de loi de finances pour 1983, présenté par le ministre délégné chargé du budget. Dans le contexte actuel de crise internationale, co projet traduit quatre choix : le renforcement de notre potentiel économique. la maîtrise de la dé-pense publique, la solidarité, la simplification fiscale.

(Live pages 1 et de 21 à 25.) ● LA SITUATION INTERNATIO-

Le ministre délégué chargé des affaires européennes a rendu compte au conseil des ministres de la situation au Liban, en soulignant que l'évacuation de Beyrouth-Ouest par les combattants palestiniens et syriens se déroulait de façon satis-

## **ECOLE SUPERIEURE** DE SECRETARIAT **ENSEIGNEMENT PRIVE**

AVENIR ASSURE

secrétariat de direction secretariat medical

40. RUE DE LIEGE - 75008 PARIS Tél.: 387.58.83. M: Liège - Europe - St-Lazare

## POUR LE 8° CENTENAIRE DE NOTRE-DAME



## Jean de Bonnot publie en édition d'art les Cathédrales de France

C'est le seul livre écrit par ce génie tament spirituel.

Attention : le livre paraîtra dans 6 mois environ. Les souscriptions sont ouvertes. Ne pas joindre de règlement.

plus grand trésor artistique : Les Cathédrales de France". (Rodin)

Cet ouvrage d'art est actuelle-ment en impression. Il sera relié au fur et à mesure des demandes, la date de la poste faisant foi. Le tirage est limité aux seuls souscripteurs. Dès aujourd'hui, vous pouvez envoyer votre bulletin, sans aucun engagement de votre part: les 1500 premiers souscripteurs recevront un exemplaire du tirage de tête.

Pour ce grand livre d'art;

prix éditeur. réclamait une édition de grand I relié (environ 6 mois). cune magie, seulement un soin patient apporté à chaque détail. Le papier est fabriqué lentement par une machine dite à la "forme ronde", inventée au XVIII siècle. Par ce procédé, les fibres de la pâte s'entremêlent naturellement et forment un papier solide et sonnant. Aucun blanchiment chimique: les feuilles gardent leur couleur naturelle ivoire. Un

# d'Auguste Rodin

de la sculpture. C'est aussi son tes-

#### "Je lègue aux Français leur filigrane que vous pouvez apercevoir en transparence garantit

ciens outils du relieur: tranchet, massicot, fers à dorer graves à la main. Les cahiers sont assemblés et cousus avec du fil résistant. Les coins du cuir sont repliés à la main avec un os de

Nous utilisons toujours les an-

Description de l'ouvrage. 1 vol. grand in-quarto (21 x 27 cm). 730 pages environ 136 dessins de Rodin, Papier chiffon filigrané aux canons. Reliure plein cuir d'une seule pièce. Dos à I'or fin 22 carats, plats repousses à l'or et à l'argent. Tranche-files et signet tressés assortis. La reliure de ce livre a reçu le prix Aspra de Rome 1982, pour la plus belle reliure artistique de l'année. En effet, l'artiste Inno Avolta a réussi à exprimer merveilleusement, en argent et or véritable, le symbolisme profond de la cathédrale. Une doublure invisible du dos

Nos décors sont gravés à la main. 163 cm² de feuille d'or véritable, titré 22 carats, sont utilisés pour chaque volume.

## Garantie à vie

Il vaut mieux avoir peu de livres, mais les choisir avec goût. Les beaux livres donnent à l'amateur éclairé des satisfactions inépuisables. Je ne publie que des œuvres de qualité, soi-gnées dans les plus petits détails, qui prennent de la valeur chaque année, car l'or véri-table et le cuir embellissent avec le temps. C'est pourquoi je m'engage à racheter mes ouvrages au souscripteur pour le même prix et à n'importe quel

## CADEAU

Les souscripteurs qui renverrent leur bulletin dans la semaine, recevront, avec cet envoi, une estampe originale représentant un paysage.

Cette gravure de 14 × 21 cm est une véritable petite œuvre d'art, numéroitée et signée par l'artiste. Elle leur restera acquise, quelle que soit leur décision.

## Prêtez-moi ce livre S.V.P.

à envoyer à JEAN de BONNOT 7, Faubourg Saint-Honoré - 75392 Paris Cedex 08 Oui, envoyez-moi, pour un prêt gratuit de dix jours "Les Cathédrales de France" d'Auguste Rodin, en un seul volume 21 x 27 cm, auquel vous joindrez mon cadeau. Une œuvre de cette importance J'attendrai néanmoins le temps nécessaire pour qu'il puisse être (11)

prestige. Dans ce livre, il n'y a auemballage d'origine, dans les dix jours, sans rien vous devoir, mais je conserverai, de toute façon, la gravure que vous m'offrez. Si je décide de le garder, je vous réglerai le montant de 345 F

| (+22,80 F de frais de poi | <i>t</i> ).           |  |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Nom                       | <i>t).</i><br>Prénoms |  |
|                           | ************          |  |
| Code postal               | Ville                 |  |
| Signature                 | ***************       |  |
|                           |                       |  |

## **POLITIQUE**

## Le président du R.P.R. hausse le ton Midi-Pyrénées ['U.D.F. piétine

Alors que les responsables de l'U.D.F. en sont toujours à se demander si leur congrès de Pontoise se tiendra ou non aux dates prévues des 9 et 10 octobre, et s'interrogent sur le contenu qu'il conviendra de donner à leurs travaux, M. Chirac envisage me dissolution de l'Assemblée nationale. Le décalage est frappant entre les préoccupations d'ordre interne affichées par l'aile libérale et centriste de affichees par l'aile liberale et centrate de l'opposition et celles exposées en Nouvelle-Calédonie par le président du R.P.R. Ce dernier s'est-il senti conforté par les résultats du dernier sondage Sofres—Le Nouvel Obser-vateur » (« le Monde » daté 29-30 août) selon lequel 48 % des Français pensent qu'avant 1986 — terme normal de l'actuelle législature — il y aura « une crise politique avec des élections législatives auticipées »? Sans doute. Il n'empêche que dans une telle éventualité, le leader du R.P.R. ne peut pas ne pas tenir compte des autres enseignements do les enquêtes d'opinion : ainsi ceux de l'IFOP-« Le Point » (« le Monde » du 31 août), qui enregistrent, certes, une amélioration de

l'image de l'opposition mals insuffisante pour inquiéter la majorité. En affirmant que « l'expérience socialiste

ne durera pas deux ans -, M. Chirac entend prendre date. Mais ne s'agit-il pas plus d'un vœu que d'un pronostic? Il écarte l'hypothèse d'événements d'ordre révolutionnaire pour ne retenir que celle d'une telle dégradation de la situation qu'elle conduirait le chef de l'Etat et le gouvernement à renvoyer les députés devant

Après qu'en avril dernier, M. Labbé, président du groupe R.P.R. de l'Assemblée natio-nale, eut souhaité la démission de M. Mitter-rand qualifié d'« incapable », M. Chirac avait, rand qualifié d'« incapable », M. Chirac avait, le 10 mal, implicitement désavoué ceux qui, parmi ses amis, mettraient en canse la légitimité du 'président de la République. A cette époque, le président du R.P.R. reprochait à M. Mitterrand un comportement de « chef de la majorité », ce qui, à ses yeux, justifiait l'adoption d'une attifude d'opposition declarée et de la majorité ». et sans ambiguïté, mais sans contestation de la légitimité du pouvoir installé régulièrement par les scrutins du printemps 1981. — A. C.

## L'UNIVERSITÉ DES JEUNES DÉMOCRATES SOCIAUX

## M. Lecanuet envisage un report du congrès de l'U.D.F.

vant les jeunes démocrates-sociaux, dont il était l'invité, mercredi 1" septembre, à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie), M. Jean Lecanuet, président de l'U.D.F., à précisé sa position dans le débat soulevé par le C.D.S. à pro-pos du congrès de l'U.D.F.

Il a notamment déclaré : L'ai marqué ma préférence quant au choix de la date [les 9 et 10 octobre]. Je garde cette pré-férence, mais ce n'est pas à quelques semaines près qu'on peut faire échouer un accord qui est indispensable et se fera. Mais plus congres, c'est ceue de son contenu qui est importante. Les élections municipales — même st on le regrette — sont politiques. J'en conclus qu'il est utile que soit élaborée une plate-forme poli-tique. La nécessité d'une telle plate-forme n'enlève pas aux dij-térentes componntes de l'II D P plate-forme n'enlève pas aux dif-férentes composantes de l'UDF. la liberté de la doctrine (...). Je crois que le pays a besoin que l'UDF. donne les grandes lignes de ses opinions politiques. Je ne partage pas l'avis de ceux qui croient que l'opposition doit s'abs-tent d'avoir un programme. Mais à défaut d'un programme, nous

M. Lecanuet a tenu à réaffirpas l'union autour d'un homme même si les idées s'incarnent, un moment donné, dans un homme, — mats l'union des démo-

#### M. CHIRAC EVOQUE L'ÉVENTUALITÉ D'ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

Après avoir affirmé que «l'ex-périence socialiste ne durere pas deux ans » lors de son arrivée, mercredi 1ª septembre, à Nou-méa (Nouvelle-Calédonie), M. Jac-ques Chirac a évoqué l'éventua-lité d'une dissolution de l'Assem-blée nationale et d'un recours à des élections législatives antici-pées. A l'occasion d'une réunion à La Foa, commune située dans à la Foa, commune située dans la circonscription de M. Jacques Lafleur, candidat à l'élection lé-Lafleur, candidat à l'élection législative partielle du 5 septembre, à qui il est venu apporter son soutien, le président du R.P.R. a souligné les « erreurs politiques que le gouvernement actuel accumule », qu'il s'agisse du statut de Paris ou de celul de la Nouvelle-Calédonie. Il a ajouté : « Tout cela me conduit à penser que cette expérience socialiste ne durera pas longiemps en France, comme celles que nous avons connues dans le passé, et comme toutes celles qu'ont connues, sans exception, les pays identiques au nôtre. »

Le maire de Paris a poursuiri :

Que l'on ne me jasse pas dire
que des événements d'ordre révohitionnaire pourraient y mettre
un terme (...). Je suis trop respectueux de la légalité républicaine, des institutions, des règles
de la démocratile, pour évoquer
d'autre issue à ce gouvernement
qu'une issue à ce gouvernement
qu'une issue tout ce qu'il y a de
plus légale et institutionnelle,
c'est-a-dire une situation dans
laouelle le gouvernement et le c'est un souhait, on le comprend. cest-a-une une sunavon dans laquelle le gouvernement et le chei de l'Etat seraient-conduits à jaire des élections anticipées. Car la jaçon même dont ils mècur la jaçon meme uont us me-nent les affaires ne leur permet-tront pas, à mon uvis, d'aller au terme du mandat de l'actuelle Assemblée nationale.»

Assemblee nationale. S

Evoquant la question du statut de la Nouvelle-Calédonie,
M. Chirac a jugé « bon et souhaitable » que M. Mitterrand « dise
clairement, puisque c'est lui qui
est en cause, et de plus en plus,
quelles sont ses idées, «'il en a. est en couse, et de plus en plus, quelles sont ses idées, s'il en a et quelles sont ses intentions, s'il en a, pour la Caledonie, les TOM, voire les DOM, et même les régions de France. Il est en effet légitime, a-t-il dit, que nous exigions d'avoir une réponse sur ces piants à les montes les limite à piants à les montes en plus de la droite est pressée.

Pour Jacques Chirac et aussi pour FUDF, les gouvernants normaux, naturels du payence le la droite. La gauche n'y est en quelque sorte que par hasard. Je regrette que Jacques Chirac, encors une fois, plutôt que d'élever le débat, se limite à piants à les montes de la droite est pressée.

Pour Jacques Chirac et aussi pour FUDF, les gouvernants est en que par hasard. Je regrette que par hasard. Je reg

Saint-Jean-de-Sixt. — De- De notre envoyée spéciale

crates sur des idées ». « J'ai été heureux, a-t-ll ajouté, que le congrès du C.D.S. ait adopté un document assez substantiel. Je document asses suoranties, de souhaite que les autres compo-santes de l'union donnent leur propre apport. 2 (...) Les que-relles d'étais-majors, même si elles sont intellectuellement justi-jiées, sont insupportables à l'opi-nion publique (...). Je jais appet que desir d'union 2

dent du C.D.S., qui était aux côtés de M. Lecarmet, s'est déclaré de M. Lecamet, s'est deciste
« satisfait » de ces propos. « Le
dialogue est largement possible,
a-t-il estimé, à partir du moment
où s'engage une discussion tant
sur l'élaboration d'une plateforme que sur la nécessité de
mener un combat, non pas autour
d'un homme, mais d'idées ou sur
les problèmes de dates et de
délais. » délais. »
A moins d'un durcissement des

A moins d'un durcissement des positions du bureau politique du C.D.S., le congrès de l'U.D.F. — un moment remis en cause par les centristes — devrait hien avoir lieu, non pas les 9 et 10 octobre prochain mais vraisemblablement quelques semaines plus tard. Ce délai supplémentaire permettat en virginférentes composantes de à défaut d'un programme, nous aux différentes composantes de desons dire ce sur quoi nous l'U.D.F. de se mettre d'accord sur sommes d'accord. le contenu à donner à ce congrès Le prochain bareau politique de mer que, selon lui, « PU.D.F. n'est PU.D.F., fixe au 9 septembre, devrait jeter les bases de ce qui semble devoir être un compromis : il ne s'agira plus de parler de « plate-forme doctrinale », meis de « philosophie » et de « méthodes d'action politique », ou de « grands thèmes », et, s'il y a manifestation d'unité, ce sera autour

d'idées et non autour d'un homme, M. Valéry Giscard d'Estaing. On pourrait réduire ce débat à une querelle de vocabulaire. Ce serait oublier qu'il a permis, d'une part, à M. Méhaignerie, trois mois après son élection à la tête du C.D.S., de rassurer ceux de ses C.D.S., de rassurer ceux de ses militants qui craignaient d'étre dirigés par un président trop à giscardient. Ce serait ouhlier que ces discussions ont, d'autre part, fourni l'occasion au C.D.S. tout entier de lancer une mise en garde au parti républicain et à l'enclen président de la République qui se resume à un : « Nous ne sommes pas prêts à vous suivre. »

suiore.» Après leur échec du 10 mai 1981, les centristes comme les giscar-diens, qui ont renouvelé ou s'ap-prétent à renouveler leur équipe dirigeante, sentent renaître leurs ambitions partissanes. S'ils ne peuambitions partisanes. S'ils ne peuvent contester la nécessité d'une union au sein de l'U.D.F., les uns et les autres entendent hien devenir le parti dominant qui, si possible, pourra sortir de ses rangs le « présidentiable ». Les centristes craignent que la compétition ne soit faussée dès le départ, dans la mesure où M. Giscard d'Estaing

M. Paul Quilès, membre du secrétariat du parti socialiste, a,
commenté, jeudi 2 septembre, les
propos tenus par M. Jacques Chirac en Nouvelle-Calédonie, selon
lesquels «l'expérience socialiste
ne durera pas deux ans». Il
a déclaré : «Est-ce une prédiction ou su-ce un souhait? Si
c'est un souhait, on le comprend.
M. Chirac a jeté bas le masque.
R est d'accord avec M. Labbé
qui sièmit a Français Mitterrad. R est d'accord avec M. Labbé qui disait à François Mitterrand, » partez l'a: d'accord avec M. Psyrtejitte qui disait qu'en 1981, les Français ont eu un moment d'égarement : d'accord a vec M. Pons qui prétendait que les socialistes se sont emparés du pouvoir à la faveur des circonstances. Les choses sont claires. La droite est pressée.

que d'élever le débat, se limite à des agitations superficielles.

occuperate de plus en plus la scène politique.

Or il leur fant du temps pour prouver à l'ancien président de la République, qui s'inquiéterait du vide laissé face à M. Jacques Chirac, qu'ils pourront le combler en temps utile en puisant dens

Chirac, qu'ils pourront le combler en temps utile en puisant dans leurs propres rangs.

De leur côté, les responsables du P.R. protestent de leur bonne foi. Qu'il s'agisse du futur secrétaire général du parti, M. François Léobard, ou de l'actuel, M. Jacques Blanc, qui, mercredi encore, devant les jeunes giscardiens rassemblés à La Plagne (Savoie) pour leur «campus d'été», a déclaré: «Ce que je souhaite, c'est que dans le cadre de l'U.D.F., le parti républicain puisse misux jouer son rôle, mais nous n'avons aucune volonté d'hégémonie (...). Il n'a jamais été question de transjormer le congrès de l'U.D.F. en un deuxième congrès P.R.»

A quelques mois des élections municipales, l'unité garde force de loi. Le tout est de s'entendre sur certaines règles du jeu et de savoir pratiquer ce que M. Jean-Pierre Soisson, député P.R. de l'Espate, appelle le « bon usage » de l'Espate, appelle devoir enter dans ce cadre.

CHRISTINE FAUVET-MYCIA.

## RÉGIONS

## CAMPS DÉBORDÉS, RIDEAUX BAISSÉS

## Lourdes sans chaleur pour les gitans

Lourdes, du 31 août au 3 septembre, du vingt-sixième pèlerinage des gitans a provoqué à nouveau des réactions hostiles de en série, vois qui furent, c'est vrai, fort nombreux lors des fêtes du 15 août, au point que la police cassa d'enregistrer des plaintes le soir de la fête de

de Lourdes ont tenu à réegir devant la presse. Elles ont reoriene d'asseut par les carava age. Le camp d'héberilbéré que le 31 août des quatre cent vingt-deux scouts et accom pagnateurs qui l'occupaient. De notre correspondant

sont depuis installés avec leurs véhicules. Cent trente caravanes ont en outre été accueilles dans la proche cité du Secoure catho-

des sanchusires, représentant l'évêque de Lourdes, Mgr Donze, M. François Abadie, secrétaire d'Etat au tourisme) prenne des sures pour créer des camps depuis douze ans, et qui pernettralent aux gitans de s'insment angual ... Lourdes, a dit le porte-parole de l'évêque, est en ne pas vouloir accuaillir convenablement les altans. Un clima développer. Il faut l'enrayer net. Le pèlerinage est un ballon d'exygène pour tous ces gitans

année à trois millions de p**èle**-

Mgr Hermil, évêque des gitens, et le Père Etcheverry, directeur du pèlerinage, ont demande que soient organisées des réunions ponsables du pélerinage et les utorités civiles. « Car, ont-ils dit, dès leur zrrivée les pèlerins gitans sont soumis à des tracesseries policières fort déplatsantes qui atterrent les quatrevingts prêtres, religiouses et laics bénévoles qui se dévouent

GILBERT DUPONT.

## FAITS ET PROJETS

### Très fort endettement des compagnies aériennes

Les compagnies aériennes, dont la plupart n'ont pas fait de bénéices depuis au moins trois ans, continuent de s'endetter à une callure alarmante qui s'accèlere rapidement », indique l'Association du transport aérien international (IATA).

Les cent vingt compagnies membres de l'IATA perdront en-core au total une somme de 1,9 miliard de dollars cette année dans l'exploitation de leurs lignes internet desclare. caus rexploration de leurs lignes internationales. Pourtant, souligne l'IATA, les compagnies estiment qu'elles doivent procéder à des achats de nouveaux appareils pour un montant total de 100 millards de dollars, à la fois pour se conformer aux nouveaux rèclements adortés me les reaux règlements adoptés par les pouvoirs publics au titre de la

défense de l'environnement et pour répondre à la modeste ex-pansion du trafic qu'elles pré-

voient.

Pour remédier à cette situation, les compagnies ne peuvent
compter ni sur un « mirucle technologique », ni sur une reprise de
l'expansion de l'économie mondiele, donc du trafic aérien. Il
importe donc que les compagnies,
les royageurs et les gouvernements abordent désormais la
mestion du transport aérien. question du transport aérien avec un «nouteun réalisme».
Pour sa part, l'IATA est opposée à la fois à la libération totale pronée par le gouvernement américain et su protectionnisme

Ces informations out été don-nées sa cours d'un colloque orga-nisé à Londres par le Financial Timés. — (A.F.P.)

#### Premier projet de dénationalisation du rail en Grande-Bretagne

La ligne ferroviaire électrifiée de 50 kilomètres reliant Gatwick, de 50 kilometres reliant Gatwicz, deuxième aéroport de Londres, à la capitale pourrait prochainement être « privatisée » dans le cadre de la politique de dénationalisation partielle du secteur public décidée par le gouvernement de Mme Thatcher. Cette opération serait la première du gente.

Selon le Financial Times, le cabinet sera prochamement saisi du projet d'un groupe de travail comprenant des représentants des ministères des transports et des finances ainsi que de British Rail, la société nationale des chemins de fer, incapable d'assurer evec es propres ressources le moderni. ses propres ressources la moderni-sation indispensable de cette lisison. Un apport de 40 millions de livres de capitaux privés est envi-

Une compagnie privée à créer. avec une participation de 30 % de British Rail, assurerait l'exploitation. — (A.F.P.)

## Pour les transports en commun de Lille

Un nouveau sigle est appara, le 1 septembre, sur les ambus illois : T.C.C. (Transports col-lectifs de la communauté urbaine de Lille). Il est l'illustration de la fusion de deux sociétés de transport en commun, celle de la capitale des Fiandres pour les bus, et celle qui gère le tramway assurant les liaisons entre Lille et Roubaix. De nouveaux autobus sont mis en service (cin-quante-sept déjà sur un parc de trois cent cinquante véhicules). Bientôt, de nouvelles rames arti-culées du tramway faciliterent les déplacements, notamment aux heures de pointe heures de pointe.

Ces nouveautés techniques s'ac-compagnent d'une véritable cemcompagnent d'une véritable campagne de promotion par slogans,
affiches, dépliants pour créer une
nouvelle image du réseau. On va
même changer les uniformes des
conducteurs (ou conductrices, de
plus en plus nombreuses) et des
contrôleurs, qui auront une coupe
plus jeune et plus moderne. Cet
effort particulier et massif s'explaque par le fait que dans cette
agglomération de un million
d'habitants, chaque voyageur
n'effectue en moyenne que cinquante déplacements par an en
bus ou en tramway. Dans certaines villes, on dénombre jusqu'à
cent cinquante voyages en transports collectifs par habitant et

Il est d'autant plus urgent de remonter la pente que le métro de la communauté urbaine de Lille doit fonctionner, en principe, au mois de mars 1983. Il apportera mois de mars 1988. Il apportera de grandes possibilités, avec une gare de Lille complètement trans-formée, qui sera le nœud de convergence de tous les moyens de transport en commun : train, métro, tram, bus, taxis, etc. — (Corresp.)

## Un tarif unique sur le métro parisien?

« L'instauration d'un tarif unique sur l'ensemble des lignes de métro, qui permettrait aux habi- itants de Gennevilliers, comme à ceux de Saint-Denis et de Crétell, de bénéficier de la même tarification que les antres usagers du métro, est un des tout premiers objectifs que se fixe le ministre des transports. Telle est la réponse qu'a faite M. Fiterman ministre des trans-Telle est la réponse qu'a faite M. Fiterman, ministre des transports, à la question écrite que lui posait M. Jacques Brunhes, député (P.C.) des Hauts-de-Seine. «La prolongation de la ligne numéro 13 jusqu'à Gennevilliers, expliquait le député, s'est truduite pour les usagers par le paiement d'un supplément de tarif, pour une seule station supplémentaire, pour quelques centaines de mètres. Les habitants de Gennevilliers, Asnières, Villeneuve-la-Garenne, déjà pénalisés par leur situation dans la boucie de la Seine, doivent supporter des frais de transport deux jois plus élevés. Il en est de même pour ceux de Saint-Denis.»

## Pollution dans le Morbihan

Complement.

ger of [11, 11

digité photogra

ian :

Les dix-sept mille habitants de Pioèmmel, dans le Morbihan, étaient toujours, ce jeudi matin, privés d'eau potable, et ce depuis le 31 août, en raison de la pollu-tion accidentelle d'un cours d'esu. La population a dû être ravi-taillée par les pompiens et l'ar-mée.

mée.

Des produits chimiques ont été déverses de façon accidentelle dans l'Yvel, une rivière proche de Ploërmel. La station de pompage a dû être arrêtée et on a recommandé à la population de ne pas boire l'eau du robinet. Une solution de remplacement devrait être rapidement trouvée, déclarent les autorités.

 Suspension des travaux rou-tiers près de Bordeduz. — Les travaux de dédoublement de la travaux de dédoublement de la R.N. 89 entre Arveyres (près de Libourne) et Bordeaux ont été interiompus il y a plus le urs semaines par décision de la direction départementale de l'équipement de la Gironde qui demande une révision du financement des travaux. Les trois entreprises présentre sur le chantier ont du suspendre leurs travaux. — (Corresp. part.)

■ L'extension du mini-annunire.

— Les vingt-cinq départements surquels s'applique la décision d'étendre, en 1983, l'édition du mini-annuaire sont les suivants:

Alpes-Maritimes, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Rhône, Finistère, Seine-Maritime, Haute-Garonne, Var, Gironde, Paris alphabétique, Hérault, Paris professions, Isère, Seine-et-Marne, Loire, Yvelines, Loire-Atlantique, Essonne, Meurthe-et-Moselle, Hauts-de-Seine, Mourthe-et-Moselle, Hauts-de-Seine, Mord, Val-de-Marne, Pas-de-Calais, Val-de-Marne, Pas-de-Calais, Val-de-Marne, Pas-de-Calais, entre le format actuel et le format réduit (Journal official du 20 actit) mat réduit (Journal official du

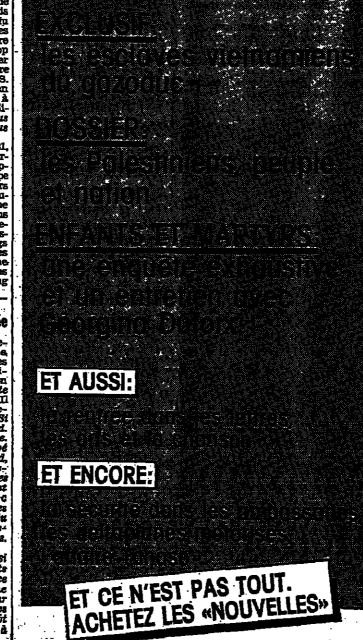

## Le Monde

## société

## **JUSTICE**

grois, qui ont ainsi <sub>Una</sub>

Concret es en marian. **e. Tanniers, cha**j

de dem des hommes tou:

inen le truit de leur Si à Lourdes on en

de plus admettre la posicioni alors ne retu-

p. pag les soivante mil. . Les suit en joignent chaque

treis millions de pel-

a cenciu la chanome

distance ont demancé que organistes des réunions des réunions des réunions des réunions des réunios des pélerinage et les pélerinages de l'estance des pélerinages de l'estance de l'estanc

val southis à des traca-

pritres, religiouses e:

marche de ce rasse~...

**bat cing jours pour** acsuré:

GILBERY DUPONT.

the community of the co

fonctionner, en unic. Me mars 1988. I apporter fundes possibillés, ave de de Lille complètement des

tarif mique

n in metro parisien .

tions objects/s our se

des als prolongators and survival and surviv

to pour les balles

dil pout unt was

The Bonne, dottent

the So reasport

and It en est de

the Baint-Deuts

delles dans le Morbihan

Les discorpt mains le discorpt mains discorpt mains

Management of the Company of the Com

Johnston Landson State S

e. Ghonde. P

de Monte.

Continued of Conti

(PC) de

an ministre 🐃

licitres fort depla. pelicières fort dépla-pui atterrent les quatra-

**mii, tvēque** des gitans. Pichaverry, directeur

gaggant bonnetemen

use que les au-

## A la demande des parents des victimes de la catastrophe de Beaune

## Deux pages de «Hara-Kiri» devront être «occultées»

Le président du tribunal de Paris, M. Marcel Caratini, a ordonné en référé, mercredi 1° septembre, aux responsables de « Hara-Kiri » de retirer les exemplaires de ce mensuel encore en circulation et de ne les rediffuser qu'après occultation - de deux pages. Ces deux pages

contenaient des montages photographiques évo quant la catastrophe de Beaune, le 31 juillet, et la mort de quarante-quatre enfants. Il a refusé d'ordonner la pure et simple saisie qui lui était demandée par l'association des familles

Il avait gardé sa tête. M. Georges reconnaîtrait pas ses veaux », vous Bernier, alias le professeur Choron, trouvez cele humoristique ? Je peux, mais avec plus de contrition, ce mercredi, devant M. Caratini, Tout trouvaient. Il faut le dire, les représentants des familles, des femmes et des hommes en deuil, encore effonpu supporter dans les klosques de leur ville cette plaisanterie aur leurs enfants disparus. - C'étalt pour stigmatiser, dira Choron, la bêtise et l'hypocrisie, car l'accident de Seaune, comme ceux dy = 5-7 - ou du C.E.S. Pallieron, était prévisible. On n'envole pas la nuit, sous la pluie.

a il n'y a pas d'atteinte à la vie privée, expliquera Mª Claude Barbilion, l'avocat et l'ami du professeur Choron. Les families sont anonymes sur les photos. Ce ne sont pas des photos du drame. - - Alors, demande l'avocat de l'Association pour la défense des intérêts matériels et moraux des familles des vic-

sur des routes, des entants, comme

ce fut le cas. - Quant au reste, à la

fense, que l'esprit de Hara-Kiri, le

style, le ton qui, depuis 1962, plai-

ntation, ce n'est, selon la dé-

avec ce que l'al vu des conséquences du drame, des mères hosoitelisées, trois enlants disperus dens une même famille, vous tournir une matière pour l'humour de vos prochains numéros. »

Le parquet, partois amusé par Hara-Kiri, trouve aussi que les bor-nes ont été dépassées. « Vous avez été, cette fois, plus bête que méchant -, dit à M. Choron M. Domingo, substitut. Choron ne'n revient pas. Ces deux pages, c'était bien - contre les pleurnichards et contre les monuments qu'on élève trop tard après les catestrophes». Mais les pages ont peut-être manqué de clarté sur ce point, et les parents, dans la salle des référés, pleuralent et ne pleumichaient pas. La cible

En moins de deux heures M. Caratini a rédigé une ordonnance refusent la salsie, mais décidant que dans les quarante-hult houres, et sous astreinte de deux mille france par jour, tous les exemplaires de Hara-Kiri devront être retirés des dans le circuit qu'après - occultatimes, Mº Roland Weyl, ce montage tion • de deux pages au moyen d'un avec des parents devant des cer- - cache qui ne laisse pas apparaître cuells et cette bulle « Une mère a'y les photographies, montages et des

sins flourant auxdites pages . Le magistrat a considéré ces pages comme « offensantes pour le douleur

et la dignité des tamilles concernés

## par la catastrophe .. - C. C.

**PROTESTATIONS** 

Pour l'équipe de Hara-Kiri, qui a décidé d'interjeter appel, l'or-donnance n'est « en réalité qu'une véritable saiste du numéro puis-qu'il n'est pas possible matérielle-ment d'exécuter une telle décision. ment d'exécuter une telle décision. Comment en effet retirer cent quatre vingt mille numéros sur trente mille points de vente et blanchir deux pages au moyen d'un procédé technique qui reste à inventer? a. En 1980, toutefois. Mme Giscard d'Estaing avait poursuivi Harc-Kiri (le Monde daté 3-4 février 1980), pour un montage photographique où elle apparaissait nue sur les genoux d'un émir. Une ordonnance de référé avait alors fait injonction au responsable du journal de au responsable du journal de retirer immédiatement la cou-verture incriminée et de faire cacher par un encrage noir la totalité de l'image. Toutefois l'ordonnance, pour des raisons matérielles, n'avait été exécutée

## **|POLICE**

### Au « Journal officiel »

#### DES POUVOIRS ÉTENDUS POUR M. FRANCESCHI

Le Journal officiel du jeudi 2 septembre publie le décret re-latif aux attributions de M. Joseph Franceschi secrétaire d'Eiat auprès du ministre d'Etat, mi-nistre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé de la sécurité publique.

M. Franceschi a ainsi compétence sur a l'ensemble des ques-tions concernant la sécurité pu-blique », « sous l'autorité » et « par délégation » de M. Gaston Def-ferre. En conséquence sont mis à sa disposition, au sein du mi-nistère de l'intérieur, « la direc-tion générale de la police natio-nale et l'ensemble des services qui lui sont rattachés ».

Le décret confirme surtout le droit de regard de M. Franceschi sur la Direction générale de la sécurité extérieure (D.G.S.E., ex-SDECE), qui jusqu'à présent. de pendait exclusivement du ministre de la défense (le Monde du 31 août). « Pour l'exercice de ses attributions, précise-t-il, M. Joseph Franceschi fait appel à la Disaction administration de la chief. M. Joseph Franceschi fait appel à la Direction générale de la sécurité extérieure. Il en tient injormé le ministre de la déjense. »
Cette décision est conforme à la volonté de centraliser et de mieux coordonner le travail des services chargés, à un degré ou à un autre, du travail de renseignement :
D.G.S.E. d'une part, Direction de la surveillance du territoire et Direction centrale des renseignements généraux d'autre part, qui ments généraux d'autre part, qui, elles, dépendent directement du

#### DÉCOUVERTS » PAR LES SERVICES D'ESPIONNAGE

## Les Irlandais de Vincennes étaient surveillés depuis plusieurs mois par la D.S.T.

Les trois Irlandais arrêtés sa-medi 28 août à Vincenes (Valmedi 28 août à Vincenes (Valde-Marne) et « découverts » par la D.G.S.E. éta le nt en feit connus de certains services de police française depuis plusieurs mois Ainsi, la direction de la surveillance du territoire (D.S.T.), comme nous le laissions entendre mardi (le Monde du 1º septembre), suivait les allées et venues de Michael Plunkett et de Mary Reid dans la capitale et surveillait Stephan King à chacun de ses séjours en France. Les enquêteurs de la D.S.T. avaient acquis la conviction que les de ux activistes irlandais avaient choisi la France, davantage pour échapper à certains de leurs amis de l'INLA auxquels paraissait les opposer un désaction des de leurs amis de l'inil à auxqueis paraissait les opposer un désac-cord, que pour préparer des attentats, et que leur présence, de leur point de vue, ne cons-tituait donc pas un danger important

Selon certaines informations, Mary Reid, qui affirme ne pas être membre de l'INLA, mais simplement de l'aîle politique de cette organisation, le parti irlandais rèpublicain socialiste (IRS.P.), s'apprétait même à demander le statut de réfugie politique aux autorités françaises. Si cette version était confirmée par l'instruction de M. Jean Person, le magistrat de Créteil (Valde-Marne) à qui a été confié le de-Marne) à qui a été confié le dossier, il apparaîtrait que ce groupe de militants irlandais ten-

tait, en fait, de s'éloigner du milieu nationaliste actif d'Irlande. Les trois Irlandais ne ceront pas entendus, en tout cas, sur les raisons de leur présence en France dans l'immédiat par M. Person, Le magistrat doit auparavant prendre connaissance des divers éléments du dossier, notamment des expertises balistiques qui seront conflées au laboratoire du B.K.A. (Bundes Kriminal AMT) de la République fédérale d'Allemagne. Parmi les documents salsis et placés sous scellés judiciaires dont la traducscenes judiciaries, dont la manuc-tion n'est pas achevée, les poli-ciers de la brigade criminelle auralent trouvé des écrits litté-raires de Mary Reid et deux cent cinquante photos de famille.

#### Les inculpés incarcérés dans trois prisons

Les inculpés ont été incarcérés dans trois prisons différentes : Michael Plunkett à la prison de la Santé, Mary Reid à Freury-Mérogis, et Stephan King à Fresnes. Seuls, les deux premiers sont pour l'instant assistés d'un avocat — M° Eric Allain du barreau de Crétell, — Stephan King n'ayant pas encore désigné un défenseur. Kalan, le fils de la jeune femme, àgé de neuf ans, a été placé provisoirement dans un foyer de l'Aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne, Les inculpés ont été incarcérés

aigles impériales, le prisonnier de Sainte-Hélène dicta à son fidè-

le Marchand ses "Reflexions sur la Guerre des Gaules de César".

Parues en 1836, introuvables

aujourd'hui, nous publions, reu-

nies dans leur intégralité, les écrits de ces deux hommes si

semblables dans leur destin de

conquérants et de fondateurs

Description de l'ouvrage 2 volumes in octavo (14 x 21 cm), 956 pages au total, 87 illustra-

tions, 10 cartes géographiques. Deux autres documents y sont

renmduits : la vie de César nar

Plutarque et un remarquable ou-

vrage d'identification des noms

Papier chiffon filigrané aux

canons. Reliures plein cuir vert

pièce. Motifs à froid et à l'or sur

le dos et les plats. Tranches

supérieures dorées aussi à l'or

fin titre 22 carats. Nos décors

sont gravés à la main. 78 cm² de

feuille d'or pur ont été utilisés

Il vaut mieux avoir peu de livres

mais les choisir avec goût. Les

beaux livres donnent à l'amateur

éclaire des satisfactions inépui-

sables. Je ne publie que des œuvres de qualité, soignées dans

les plus petits détails qui pren-

nent de la valeur chaque année

car l'or véritable et le cuir embel-

lissent avec le temps. C'est

pourquoi je m'engage à racheter

mes ouvrages au souscripteur pour le même prixet à n'importe

pour chaque volume.

Garantie à vie

des villes et des sites gaulois.

## FAITS ET JUGEMENTS

#### Désespoir meurtrier

Etaient-elles vraiment insur-montables, ces difficultés finanmontables, ces difficultés finan-cières auxquelles faisait face M. Georges Billoué, trente-six ans, plombier à Champvert (Nièvre). A ses yeux, surement. Mercredi 1° septembre vers 6 h 30 du matin, un passant voyant l'atelier du plombier en flammes, appelle les pompiers. Ceux-ci parvien-nent rapidement à circonscrire le feu. On découvre alors que de l'essence a été répandue sur le sol et qu'un dispositif relié à la minuterie devait faire sauter le brûleur de la chaudière.

Dans la maison adiacente, on trouve le corps de Mme Yolande Billoné, trente-quatre ans, et des enfants, Raphaël, douze ans, et Olga, quatre ans. Tous trois sont morts étranglés dans leur lit. morts étranglés dans leur lit. Point de trace de Georges Bil-loué. Il a cependant laissé une lettre où il parle de ses inten-tions et de ses difficultés finan-cières. Il annonce également une autre lettre qui dira où il se trouve. Depuis mercredi matin les gendarmes de Decize le recher. Sa bicyclette a été trouvée près du canal du Nivernais. Jéudi, dans la matinée, aucune lettre n'avait encore été reçue.

#### Tentative d'évasion au palais de instice de Beauvais

Beauvais. — Armé d'un canif, un détenu, Francis Jacottin, vingtm detenu Francis Jacottin, vingtcinq ans, a tente de prendre en
otage, meruredi le septembre, au
palais de justice de Beauvals
(Ose), le juge d'Instruction,
M. Eric Gillet, dans le cabinet
daquel il était entendu pour la
double évasion de la centrale de
Liancourt (Oise), le 28 mars.

Rapidement maîtrisé par les gendarmes, Jacottin a tout de même réussi à blesser le magis-trat au menton et à la main. Après avoir reçu des soins à l'hôpital de Beauvais, le juge d'instruction a tenu à mettre hors de cause les quatre gendarmes qui avaient escorté le détenu depuis la prison de la Santé. Les fouilles réglementaires ont été effectuées. Selon le magistrat, Jacottin aurait trouvé une cachette intime avant de quitter la centrale.

Beaucoup de précautions sont prises au palais de justice de Beauvais, concernant les compa-rations de détenus. C'est ainsi qu'une audition concernant cette même affaire avait été annulée, car un trousseau de clés de voiture avait été trouvé dans la salle d'attente réservée aux détenus, et on avait craint qu'une évasion n'ait été préparée.

Francis Jacottin est soupconné sujets.

d'avoir été l'organisateur de l'éva-sion de deux hommes condamnés à perpétuité, Michel Macksymo-vicz et Raymond Guérin. Pour échapper aux gendarmes qui les avaient cernés, ces deux évades avaient menacé de faire sauter la avaient menace de l'aire santer la voiture où ils se trouvaient en compagnie d'un otage, Mine Lau-riane Benoît, de Pont-Sainte-Maxence (Oise). Au détuit de mai, ces deux repris de justice et tous ceux qui avaient participé à la préparation et à l'exécution de reparation et à l'execution de cette évasion avaient été arrâtés par les inspecteurs de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). — (Corresp.)

#### M. Sarre (P.S.) veut interdire la vente de « Suicide mode d'emplei »

M. Georges Sarre, député socia-liste de Paris, a demandé récem-ment, dans une question écrite au ministre de la justice, s'« il envisage de prendre des mesures pour dénoncer et empêcher la mise en vente » du livre Suicide mode d'emplot, de Claude Guillon et Yves Le Bonniec, publié par les éditions Alain Moreau, et qui contient, suivant les auteurs, une liste de recettes pratiques pour se liste de recettes pratiques pour se donner une « mort douce ».

Estimant que les auteurs a sacrifient, de jaçon irresponsable, à la
recherche jacile d'un sensationnel
morbide », le député socialiste
ajoute : a Deputs sa mise en
vente au public, des suicides et
tentatives de suicide ont lieu dont
tout indique qu'ils sont la conséquence directe du contenu de ce
libre. Devant ces événements tragiques, qui sont autant de drames
individuels qui auraient pu être
évités, il est permis de s'interroger gravement sur les dangers
d'une publication qui, mise entre
les muins d'êtres désespérés,
constitue une invitation à accomplir le geste irrémédiable. »

Il y a que la que s semaines.

Il y a quelques semaines, M. Badinter avait déjà indiqué au ministre de la santé, M. Jack Relite, qui l'interrogealt sur la au ministre de la santé, M. Jack Ralite, qui l'interrogealt sur la même question, que, dans l'état actuel du code pénal, aucun passage de ce livre ne tombait sous le coup de la loi, qui puisse permettre de le saisir ou de l'interdire à la vente. Le ministre ajoutait cependant que la commission de révision du code pénal avait entamé une « réflexion » sur la possibilité de réprimer légalement l'aside au suicide ». l'« aide au suicide ».

Réagissant à la question écrite de M. Sarre, M. Alain Moreau s'est étonné qu'un celu de gauche » réagisse de cette manière, ajoutant : « Je regrette de devoir rappeler à Georges Sarre que la liberté d'éditer ne se parteue pas en hous ou maunais partage pas en bons ou mauvais

AGENCES PUB: COPIES COULEURS Qualité photographique professionnelle ETRAVE 38 Av. DAUMESNIL PARIS-12° 2 347.21.32



Quand César vint au monde, rejeton débile d'une famille patricienne déchue, Rome était désolée par les discordes, les rivalités politiques et les soulèvements militaires.

César pleure d'envie <u>devant la statue</u> d'Alexandre le Grand. Jeune homme de santé médio-

cre, souffrant de crise d'épilepsie, prodigue et efféminé, César paraissait avoir comme seuls penchants l'élégance et les plaisirs. Rares furent les esprits qui surent déceler dans ce mauvais sujet le futur maître de Rome et le fondateur de l'Empire.



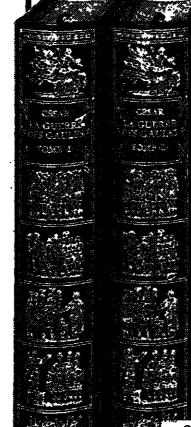

## En deux volumes d'art Jean de Bonnot publie la Guerre des Gaules de Jules César

C'est le premier livre de l'histoire de notre Patrie.



César s'était juré en regardant combattre ces légionnaires : "je chercherai ma chance jusqu'au fond de l'eau". 🔍

Seul Sylla, le tyran, ne s'y trompa Avec Napoléon l'Histoire pas et voulut le faire mettre à mort. Il prophétisa : "dans César se cachent plusieurs Marius". En effet, sous ses apparences mondaines et débauchées, il etait nabité par une ambition brû-

En Espagne, nous relate Suétone, on l'avait vu pleurer d'enne devant la statue d'Alexandre le Grand "car à son âge, celui-ci avait déjà conquis le monde". Plus tard, il s'était juré : "je chercherai ma chance jusqu'au fond

de César: le Sénat romain le charge du gouvernement des Gaules, plus pour l'éloigner de Rome que pour le récompenser. Cette Gaule "héroïque

Enfin la fortune frappe à la porte

et rebelle". En huit ans, César soumet 300 nations, prend d'assaut 800 villes. Un million de valeureux guerriers gaulois périront, au-tant que de Français à la guerre

de 14-18 pour une population

Avec une précision remarquable

sept fois inférieure!

et un style de grand écrivain, César informait régulièrement le Sénat de ces mouvements et de ses rapports dans un seul ouvrage auquel il donnera le titre de "de Bello Gallico": la Guerre des Gaules. Même Cicéron, ennemi de César, reconnaîtra dans son livre Brutus que cette œuvre "a été rédigée dans un style si parfait et naturel qu'il a enlevé aux historiens sensés l'idée d'écrire I sur le même sujet".

<u>a aimé se répéter.</u>

Deux mille ans plus tard environ. dans une petite ville de la Corse, naît un autre rejeton de famille noble déchue. Petit, frèle, d'une paleur mortelle, il sera un jeune officier sans commandement et sans avenir jusqu'au moment où, pour l'éloigner de Paris, le Directoire lui donnera le commandement d'une armée affamée et en guenilles, l'Armée d'Italie. Bonaparte en fera l'outil pour la conquête du pouvoir. Combien de fois Napoléon a-t-il

médité sur l'œuvre de César. Combien de nuits entières passées à étudier ses manœuvres d'attaque et de défense, ses projets ambinieux

Quand Waterloo eut abattu les

Teen de Bonnot

quel moment.

## CADEAU

Les souscripteurs qui renverront leur. bulletin dans la semaine, recevront une estampe originale représentant un paysage.

Cette gravure de 14x21 cm est une véritable petite œuvre d'art, numérotée et signée par l'artiste. Elle leur restera acquise quelle que soit leur décision. Jean de Bonnot

### Prêtez-moi ce livre S.V.P. à envoyer à JEAN de BONNOT

7, Faubourg Saint-Honoré - 75392 Paris Cedex 08 Oui, envoyez-moi, pour un prêt gratuit de dix jours, le premier volume de "la Guerre des Gaules" de Jules César, auquel vous

Si ce premier volume ne me convient pas, je vous le renverrai dans son emballage d'origine, dans les dix jours, sans rien vous devoir, mais je conserverai de toute façon la gravure que vous m'offrez. Si je décide de le garder, je vous réglerai le montant de 156 F †+12,10 F de frais de port). Dans ce cas, vous m'enverrez le deuxième et demier volume au même prix le mois suivent

| CL GOLLICE ADIGITIE OF I | worne hirk is indis saikali?          |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Nom                      | Prénoms                               |
|                          | ************************************* |
|                          | Ville                                 |
| -                        |                                       |

Je déclare sor l'hormeur que tant mon adresse que me signature sont confor 

## Les progrès de la médecine nucléaire

Un puissant moyen pour détecter les lésions du cerveau

médecine et de biologie nucléaires qui s'achève à Paris, permis aux spécialistes d'évaluer certaines des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à une discipline en pleine mutation. En particu-lier, médecins biologistes, radio-chimistes et physiciens auront pu constater l'am-pleur des investigations diagnostiques qu'il sera pos-sible de réaliser à l'avenir, en particulier dans le domaine du cœur, du cerveau et dans celui du dosage « in vitro » de bon nombre de substances, notamment hor

Organiser à Paris le troislème congrès de médecine nucléaire, d'une discipline née de la découverte successive en France de la travaux menés à Paris avant la distement l'Idée d'une application médicale, diagnostique ou thérapeuouverte. La guerre devait interrompre les recherches dans ce sens, notamment à l'institut du radium et au

C'est aux Etats-Unis, à Berkeley. qu'à la faveur de la guerre, ces velle. La construction de piles atomiques -- nécessaires à la fabrivoie à la production d'énormes quantités de neutrons. Ces neutrons nouvaient être, entre autres, utilisés ciels, c'est-à-dire des substances radioactives injectiables dans l'orga-« suivre » grâce à des détecteurs placés à l'intérieur du corps humain. a ainsi flouré l'émergence de la

En trente-cinq ans, celle-ci devait à l'affinité de cette giande avec ce qui offrait toute garantie d'ino-

sont considérablement élargies paralièle avec l'évolution de la quantité d'examens (pulmonaires, hépatiques, cérébraux, cardiaques...) peuvent être entrepris grâce au

#### Dosages d'hormones

C'est sans doute dans le domaine une seule fois par voie intramyocarde et la qualité de leur irrigation. Ainsi pourra être évité de acceptées par les malades, telles

Dans le domaine du cerveau, le progrès a trait tout autant à l'améligration du confort du patient -

Le troisième congrès de cations civiles de l'énergie atomique, d'une nouvelle substance radioactive tège le cerveau et d'apprécier les

D'autre part, seront mieux connu cette substance par les cellules cérébraies, ce qui fournit de précieus

elle des perspectives non seulement qui ne s'accompagnent les urines, le liquide céphalorachi des médicaments, des hormones ou malada. Ainsi se définit la radio immunologie, qui a valu le crix Nobel de médecine, en 1977, à Mme Rosalyn congrès de Paris. Cette méthode per la présence du virus de l'hépatite virale B, l'immunoglobuline E, princi-

détriment des disciplines qui l'ont précédée, telles que la radiologie ou

Les résultats préliminaires d'une enquête nationale

## Les anesthésies seraient responsables chaque année de 5 000 accidents graves, dont 1 250 décès

L'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a rendu publics, ce jeudi 2 septembre, les résultats préliminaires d'une enquête sur les accidents médicaux dus aux anesthésies. Cette enquête a été menée par un groupe de travall mis en place en 1977 à la nande de Mme Simone Vell, alors ministre de mai 1978 et mars 1982 et apporte, pour la première tois en France, de nombreuses infor-

il aura donc fallu plus de cinq ans pour que les premiers résultats de lent rendus publics. Un délai dù à la lourdeur méthodologique du travail mais aussi à l'inquiétude ministère de la santé au vu des premiers résultats partiels Qu'an pratiquées pour moitié dans des mai 1978 et mars 1982. Elle a été de type prospectif. C'est-à-dire que les données ont été recueilles avan

Tous les types d'anesthésie étales retenus (generale, loco-regionale ou gicales ou des examens complécopiques). On a à la fois recense quelles graves handicapantes (troubles cardiologiques, paralysies, comas, etc.). N'ont capendant été survenus au cours de l'intervention et dans les vinctquatra heures suivantes pour lesquels les liens de causalité avec

hospitaliers avait été constitué, re-

Elle permet aussi de calculer les encourus par les patients : 1 accident gran pour 718 anesthésies et un décès pour 2885 interventions chirurgicales réalisées chaque armée en France, on peut en déduire que les anesthésies sont responsables annuelle 5 000 accidents graves, dont 1 250 décès.

Les résultats de l'anquête seront présentés au meeting que l'Académie européenne d'anesthésiologie organise à Paris du 4 au 6 septembre

régions, dans lesquelles 88 % des établissements étalent tirés au sort, ont accepté de participer à l'en-

fi apparaît que 84 % des anesinterventions chirurolcales: Viennant rienne). En grande majorité, les anes-Dans l'ensemble retenu, les anesthéactes. Dans près de huit cas sur dix, centres hospitaliers régionaux (étales établissements privés : ils réalisent aussi, en proportion, plus d'in-

Sur les 190 889 cas étudiés, on a

Le chapitre concernant la fréconsidéré c'est dans les établisse páriode de « réveil » où, le plus souvent, le médecin anesthés

(1) La Lorraine et le Languedoo Roussillon ont refusé de partiei à cette enquête. La Corse n'av pas, dans un premier temps, comprise dans le champ d'étude.

#### La médecine nucléaire permet, en Un échantillon d'établissements

## **SPORTS**

## **TENNIS**

LE CHAMPIONNAT DES ÉTATS-UNIS A FLUSHING-MEADOW

## Les malheurs de Gerulaitis

Journée pluvieuse, dure journée pour les têtes de série du championnat des Etats-Unis, mercredi 1er septembre : Gerulaitis et Clerc ont été éliminés au premier tour respective-ment par l'Allemand de l'Ouest Buehning et l'Australien Warwick, le premier en trois sets, le second au tie-break de la cinquième tranche. Tanner et Tentscher n'étaient pas à la fête respectivement contre le Suédois Hjertkinst et l'Américain Gurfein avant l'interruption de leurs matches. Après avoir sauvé une balle de set dans la première manche, Connors vint

Flushing-Meadow. — Vitas Gerulatis éliminé au premier tour de l'Open des Etats-Unis, on avait déjà vu cela à Flushing-Meadow en 1980 ! La même mésaventure était d'ailieurs arrivée au cinquième joueur mondial, quelques mois plus tard, à Paris. Toutefois le New-Yorkais, plé-biscité hors des courts, s'était blen ressaisi par la suite. S'entraînant consciencieusement, il avait repris son rang dans les tournois maeurs. On le retrouva logiquement en quart de finale à Roland-Garros en juin, puis à Wimble-don en juillet. Bref, on savatt que l'homme à la Rolls était

capable du meilleur comme du pire.

Fourtant, on ne croyait pas sérieusement que Fritz Buehming, un géant barbu classé cinquante-sixième joueur mondial, pourrait inquiéter sérieusement le récent vainqueur du Tchécoslovaque Lendl, en finale du tournoi de Toronto. Ce colosse, formé dans le camp d'entrainement de Nick Boletierri, utâlisa, marcredi, sa raquette comme une hac he d'abordege. Et Gerulaitis ne parvint à parer ses coups que pour en recevoi: d'autres plus redoutables. Comme de surcroît le milliardaire lithuanien servait et volleyait mal, tirait ses coups droits et ses revers plus mal encore, le naufrage fut inéluctable (6-4, 7-5, 6,3).

Il n'y aurait là qu'une péripétle somme toute banale dans la carrière d'un joueur — anelogue à l'élimination de l'Argentin Clerc par l'Australien Warwick — si Gerulaitis, star du circuit, n'était de puis quelques jours, une prefette de la reprirant faite dittere. Pourtant on ne croyait pas

facilement à bout de son compatriote Borowiak souffrant d'un genou. Quant à McEnroe son match contre Tim Gullickson fut interrompu d'abord par une panne de projecteur puis par la pluie, sur le score de 3-3.

Mauvaise journée aussi pour les Français : Christophe Roger-Vasselin et Sophie Antach ont été éliminée, tandis que Catherine Tanvier a abandonné après s'être donnée une légère entorse à la cheville, contre Tracy Austin qui menait 6-2, 4-1.

déclenchèrent une levée de bou-

cliers dans les instances tennis-tiques qui jurèrent leurs grands dieux que l'usage d'excitants ou de tranquillisants était impossible en tennis. Noah en fut réduit aux

en tennis. Nosh en fut réduit aux excuses. Officiellement donc, îl n'y avait pas de problèmes. Pourtant. l'emploi de cocaîne par les sportifs professionnels, aux Etats-Unis, est un secret de polichinelle. Récemment, un magazine sportif, Sports Illustrated, îni consacré un numéro spécial. Et le problème était d'ailleurs si peu d'actualité que l'Association des joueurs professionnels (A.T.P.) a créé très discrètement une commission chargée d'aider les « victimes » de la cocaîne à se désintoxiquer. Les démêlés avec la justice de Gerulaitis, innocent ou coupable, n'auront pas été une expérience négative: désormais, îl est clair que l'argent n'est pas la seule menace qui pèse sur le tennis.

De notre envoyé spécial

Square Garden, deux revendeurs californiens ont été arrêtés alors qu'ils négocialent l'achat de 144 000 dollars de cocaine à..., un agent de la répression des stupéfiants en mission. Comme ils n'avalent pas la totalité de la somme, ils avalent pris contact avec un certain Tony Goble, qui aurait proposé d'avancer personnellement 20 000 dollars au nom ... Gerulaitis.

aurait proposé d'avancer personnellement 20 000 dollars au nom Cerulaitis.

La part de cocaîne qui devait revenir au champion de tennis devait notamment servir à pourvoir les invités d'une « party » donnée dans un hôtel new-yorkais après la finale des Masters. C'est du moins ce qu'ent déclaré les revendeurs californiens à l'agent fédéral qui a enregistré leurs propos. Toutefois, Gerulaitis n'a pas rencontré Tony Goble pour lui remettre l'argent. Les deux revendeurs ont été arrêtés en janvier, et Goble quelques semaines plus tard. Tous les trois ont mis en cause le joueur de tennis qui a été placé sous survelllance policière pendant quelques semaines. Bien que ses itens avec Tony Goble ne fassent pas de doute, la complicité de Gerulaitis dans ce trafic de cocaîne n'a pas été établie. Entandu à titre de témoin par un procureur, il doit comparaître prochaînement devant un jury. Après sa défaite contre Buehning, le cinquième joueur mondial a catégoriquement refusé d'aborder cette affaire. Un de ses avocaix a proclame par ailleurs son innocence.

de puis quelques jours, une vedette de la rubrique faits divers pas faire des rapprochements : il dans les journaux américains : y a deux ans, précisément, Yanil est impliqué dans une affaire de trafic de drogue.

Les faits remontent au mois de janvier. Lorsque Geruloits

## **FOOTBALL**

La crise de l'A.S. Saint-Etienne M. ROGER ROCHER DEMANDE

LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le tribunal de grande instance Le tribunal de grande instance de Saint-Etienne siégeant en référé dira, vendredi 3 septembre, si l'assemblée générale de l'association sportive de Saint-Etienne convoquée pour le samedi 4 septembre par M. Roger Rocher peut être légalement réunie.

L'ancien président du club stéphanois demande l'application des statuis qui prévoient la tenue d'une telle réunion lorsqu'elle est demandée par le quart des mem-

demandée par le quart des mem-bres. M. Rocher dispose de huit cent cinquante-quatre lettres sur les deux mille trois cents mandats que compte l'assemblé: générale.

M° Henri Fieloux, l'actuel président, estime pour sa part qu'une
assemblée ne peut être tenue tant
que les comptes du club stéphanois ne seront pas apurés et que les conclusions de la procédure judiciaire en cours à propos de la caisse noire ne seront pas

comus.

L'affaire de la caisse noire de Saint-Etienne qui, selon certaines indiscrétions, avoisinerait 10 millions de francs, a pris une dimenlions de Iranes, a pris une dimen-sion politique quand M. Roger Rocher a révélé (le Monde du 26 août) qu'il avait aidé finan-cièrement M. Michel Durafour, ancien ministre, ancien maire de la ville, membre du bureau natio-nal du parti radical, et M. Lumen Neuwirth, président (R.P.R.) du conseil général de la Loire, à l'occasion de campagnes électo-rales.

## CYCLISME

ALAIN GIRAUDO.

Le 5 septembre en Grande-Brefagne

BERNARD HINAULT PARTICIPERA AU CHAMPIONNAT DU MONDE

Les faits remontent en mois péfiants dans une interview au de ne pas bouder le compésition pionnat du monde su de janvier. Lorsque Gerulaitis magazine Rock and folk qui fit mondiale. Cette attitude lui avait conduit Bernard Him disputant le Masters au Madison alors grand bruit. Ses propos valu d'être critiqué par certains nir sur sa décision.

Bernard Hinault a fait savoir qu'il participerait au championnat du monde sur route, dimanche 5 septembre, à Goodwood (Grande-Bretagne).

Sanctionné par la Fédération finançaise de cyclisme (F.F.C.)

Sanctionné par la Fédération le championne du monde.

La décision du ministère de la jeunesse et des sports de réunir le 7 septembre une table ronde pour avoir refusé, il y a plusieurs semaines, un contrôle anti-dopage lors d'un critérium, le champion français avait néanmoins décidé de ne pas bouder la compétition mondiale. Cette attitude lui avait valu d'être critiqué par certains

## présentée aviourd'hui par l'IN-

SERM n'échappera pas à la règle, ne seralt-ce qu'à cause de son sujet et du prochain sera présidé à Paris par le propréliminaires ne soient rendues publiques. Ces dernières, telies qu'elles sont présentées, ne sont, au total, quère alarmistes partir d'enquêtes similaires

En revenche, on ne manquera pes de regretter que l'enquête ait été limitée à la période des vingt-quatre heures qui suivent l'anesthésie. Une récente étude britanniqe s'intéressalt, elle, à la période des six jours qui sulvent fintervention chirurgicale, ce qui se tradult par une augmentation du taux des complications recensées.

D'autre part, certains spécialistes reprochent aux pouvoirs publica de n'avoir pas commusur six régions (Nord, Proyence et les décès selon le type

Il conviendrait enlin d'expliquer pourquoi l'enquête IN-SERM, qui porte sur cent quasera faite prochainement, au meeting scientifique parisien, Barrier (Paris) et Michael Rosen (Cardiff), on établira que le nombre minimal de morts de parturientes est estimé, en France, pour 1980, à cinquantesept (sans inclure les hôpitaux publics non universitaires) et que trois lemmes sont mortes des sultes d'une anesthésie dans les seuls hôpitaux univer-

## FAITS DIVERS

## Un assassin récidiviste

De notre correspondant

Nancy. — - L'assassin vous emmerde, il préfère vivre au Nancy. — « L'assassin vous emmerde, il préfère vivre au soleil qu'à l'ombre! » avait écrit voici quelques jours sur un bont de carton Jean Rondoux, soixante-trois ans, au chômage depuis plusieurs années. Cet écriteau vengeur, il l'avait ensuite placardé sur la porte de son logement situé au huitième étage d'un immeuble du 13, rue de la Seille à Champ-le-Bœuf, une des ban-lieues-dortoirs de Nancy. Mercredi 1 avait, aux premières lucurs du jour, les policiers ont découvert le mot cette fois dans l'appartement des Rondoux en même temps que deux curps : celvi de du jour, les policiers ont découvert le mot cette fois dans l'appar-tement des Rondoux en même temps que deux corps : celui de Thérèse, trente et un ans, l'épouse, et celui de Christelle, cinq ans, toutes deux « exécutées » d'une balle de 22 long rifle dans la tête. La deuxième enfant du couple, Suzelle, deux ans et demi, épargnée par son père, était sur les lieux lorsques les policiers alertés téléphoniquement par l'assassin arrivent sur place. Celui-ci ne courra pas longtemps : réfugié dans la maison inoccupée de ses beaux parents, il sera arrêté jeudi à l'aube.

Drame de la dépression, croit-on Drame de la dépression, croit-on alors, avec, en demi-teinte des relents d'alcoolisme et de chômage. « Cela devatt arriver », commente une voisine des étages inférieurs en apprenant le double assassinat vers 8 heures. Car « lui » avait déjà depuis long-temps dans l'immeuble sa réputation : celle d'un assassin !

En 1964, il avait assassiné sa première femme et tenté d'asphyxier au gaz ses cinq enfants. A l'époque, Jean Rondoux était un agriculteur quadragénaire, qui venait de reprendre la ferme de son père, près de Calais. Une réputation de travailleur taciturne, ternie en mai 1964 par l'accusation du vol de sacs d'engrais. Désemparé, Jean Rondoux décide alors non pas de se supprimer, seul mais d'entraîner a son insu toute sa famille dans la mort, en ouvrant le gaz, dans la En 1964, il avait assassiné sa Faccusation du vol de sacs d'engrais. Désemparé, Jean Rondoux décide alors non pas de se supprimer seul mais d'entraîner a son insu toute sa famille dans la mort, en ouvrant le gaz, dans la nuit du 2 au 3 mai. Sa fémme se réveille trop tôt, il l'abst alors à coups de barre de fer avant que

sa fille ainée ne donne l'alerte. La Cour d'assises du Pas-de-Calais le condamnera à dix ans de réclusion criminelle. Il sortira sept ans plus tard, libre de refaire sa vie. Celle-ci reprend, semble-t-il, en Lorraine, où il se marie avec Thérèse, une jeune Vosgienne. « Une handicapée mentale a, affirme mercredi matin une voisine. sa fille ainée ne donne l'aierte. La

...

tale a, affirme mercredi matin une voisine.

De fait, le tueur n'a pas laissé le même souvenir à Bouxières-aux Dames, un village rural situé à quelques kilomètres de Nancy. Les Rondoux y occupèrent trois ans durant un petit payillon. c On le voyait souvent à la manière des peintres de Montmartre poser son chevalet et peindre un paysage.

## **CARNET**

## DÉFENSE

#### Naissances

— M. F. Dubois Dayme, M. J. Pritsch, M. A. Ligousat, Ont la joie d'annoncer la de leur arrière petit-fils, de leur arrière petit-fils, chez leurs petits-enfants, E. et P. BALLEYGUIER, le 26 soût 1982.

42, avenue de Saxe.

10, rue du Calvaire, - M. François Lafont, avocat à la Cour et Mme née Rothé, M. J.-P. Rothé, professeur honoraire à l'université de Strachourg et Mme. M. Jacques Lafont, avocat à la Cour et Mme, sont heureux d'annoncer la naissance de leur flis et petit-fils Faurent.

le 10 août 1982.

— M. Jean-Marie PAINVIN et Mme, née Carlota Seydotx, laissent à Grégoire la joie d'annoncer la Arthur, le 18 août 1982

## Décès

Mme André Bassi, son épouse, s enfants, petits-enfants et ar--petits-enfants, douleur de faire part du M. André BASSI,

M. André BASSI,
ancien álève
de l'Ecole polytechnique,
chevaller de la Légion d'honneur
croix de guerre 1914-1918,
survenu à L'Alie dans sa quatrevingt-quatorsième année.
Ses obsèques auront lieu, le vendredi 3 septembre, à 10 heures, en
l'égiase Saint-Etienne de L'Ille,
33, rue de l'Hôpital militaire,
55000 Lille.

décès de M. Jean-Pierre BONNIN, journaliste, reporter-photographe, survenu, le 31 août 1983, à l'âge de quarante-huit ans.

quarante-huit ens.

de la part de :

Prançoise Bonnin, son épouse,
Marc et Luc. Bonnin, ees fils,
Le capitaine de valsseau

Mma René Bonnin, ees parants,
Le colonel Laurent, son be

belles-acturs, sceurs, beaux-frères, belles-acturs.

Sa famille et ses amis.

La cérémonie religieuse et l'inhumation auront lieu, le samedi 4 septembre 1982, à 15 heures à Aizier, 27500 Pont-Audamer.

50 chemic des la company de la company

- M. et Mme Georges Darmo

leurs enfants,
Mile Dolly Darmon,
M. et Mme Ahfred Boccara, Isura
enfants,
Les familles neveux, niècas Boccara, Sebag, Darmon, El Mouchnino,
Melca, Saffar et siliées,
font part du décès de
Minne Henrieite DARMON,
née BOCCARA,
Les obsèques auront lieu, vendredi
3 esptembre, à 16 heures, au cimetière nouveau de Neully, rue de
Vinny (La Défense, sortie 7).
34, rue Pierre-Demours,
Paris 75017.

— Mme Louis Esmel, M. et Mme Philippe Duval,

M. Jérôme Duval, et toute la famille, ont la douleur de faire part du décès de M. Louis HAMEL, maire de Saint-Georges-de-Rouelley, proviseur honoraire du lycée de Flers chevalier de la Légion d'honneur, eroix de guerre 1939-1948, commandeur.

ont la tristesse de vous faire part du décès de M. Charles HANRIOT, survenu à Provins, le 29 20ût 1922. Les obsèques seront ofishrées en l'église Notre-Dams-de-Vincennes, le vendredi 3 septembre à 10 h 15. 15, rue de la Jury, 94300 Vincennes.

— Mme Benk Morevil, see enfants: M. et Mme François Morevil, M. et Mme Jean-Loup Morevil M. et kime Bilanne Morevil, et ses petits-enfants : Raphsčile, Cauthier, Ries, Lau-rent, Mathieu, Marion, Mme Gabriel Ardant,

décès de M. René MOREUIL,

M. René MOREUM,
chevaller de la Légion d'homeur,
médellle des Evadés 1838-1945.
sucien directeur
de l'office de l'algérie à Paris,
président d'homeur du CEFAC,
et du CEFAGI,
vice-président de l'T.F.L.S.
survenu, le 31 soût 1982.
Lés obséques ont eu lisu, le 2 septembre 1882, à Paris dans l'intimità,
Cet avis tient lieu de faire-part.
2 svenue Bené-Boylésve,

Mme Veuve F. Pullicino, née Minier Marcelle, sa mère, Alain Pullicino, son frère, Sa famille, ses amis, ont la douleur de faire part de la

M. Michel PULLICINO, à l'âge de quarante-trois ans, 57, rue Laugier, 57, rue Lau 75017 Paris.

- M. et Mme Rainfray,
et lours enfants,
M. et Mme Guy Rainfray,
leurs enfants et peits-enfants,
Mme Georges Lorrette,
et ses enfants,
Mme Pierre Chapoulaud,
ses enfants et peits-enfants,
ont la douleur de faire part
décès de

surrenu subitement, le 31 août, munie das sacrements de l'église. La cérémonie religieuse aura lieu, le vendrodi 3 septembre, à 8 h 30 en l'église Notre-Dame-d'Auteuil à Paris où l'on se réunira. Cet avis tient lieu de faire-part.

3 DROITES ONT RICCIDE LE MYSTÈRE DU 9 VIENT DE PARAITRE : VICTOIRE SUR LE 9 ar Victor TIBIKA, en vente TAC , rue Notre-Dame-des-Champ 75008 Paris - Prix : 35 francs

Remerciements

let, et leur fils, M. et Mme Francis Bessières et leurs enfants. M. et Mme Louis Bessières M. et Mme Charles Calbet, leurs enfants et petits-enfants, Furents et alliës, très touchés par les très nombreuses

marques de sympathie qui leur ont été témoignées à la sulte du décès de M. Emile BESSIERES

prient tous ceux qui se sont associés à leur peine de trouver tel l'expres-sion de leurs sincères remerciements,

## Anniversgire

— En ce 3 septembre 1982, Irène Kanfer, Gisèle-Aurélie et Alfred Abraham rappellent à leurs amis, le quatrièr anniversaire de la mort de M. Julien KANFER.

combattant de la guerre d'Espagne, résistant, membre du Comité central du parti socialiste juif « Bund », rédacteur politique à « Notre Voix » et à « Notre Parole ».

Communications diverses

- L'association Zen Internationale organise, dimanche 5 septembre, à 14 heures à La Gendronnière, 41120 Les Moutils, une cérémonie sur la tombe de Maitre Talsen Deshimaru, à laquelle participera Maitre Egyoku Hats, supérieur du temple Zen de Ribelli su Javon.

### VISITE OFFICIELLE DE M. HERNU AU BRÉSIL ET AU PÉROU

Le ministre de la défense, M. Charles Hernu, se rendra, du samedi 5 au mardi 14 septembre, en séjour officiel en Amérique latine et en Guyane. Depuis la constitution du gouvernement de M. Pierre Mauroy. c'est le pre-mier voyage officiel du ministre de la défense dans cette région du monde et ce séjour prend une signification particulière après le conflit des lles Malovines.

M. Harnu aura notamment des entretiens avec les autorités poli-tiques et militaires du Brésil et du Pérou, auxquelles il remettra un message particuller du pré-sident de la République fran-çaise. A l'ordre du jour de ces remountres figura un acceptissarencontres figure un accroisse-ment de la coopération militaire avec la France, les deux pays visités ayant déjà acheté des

Le ministre de la défense ter-Le ministre de la défense ter-mine son périple en Guyane où il devrait assister au lancement, prévu pour le 10 septembre à Kourou, de la fusée européenne Arlane, M. Hernu étudiera sur place la possibilité de renforcer les effectifs et les moyens du 3° régiment étranger d'infanterie qui participe aux travaux d'agranqui participe aux travaux d'agran-dissement de la base spatiale de Kourou,

#### NOMINATIONS MILITAIRES

Sur proposition du ministre de la défense, M. Charles Hernu, le conseil des ministres du mercredi 1º septembre a approuvé les promotions et nominations sui-

● ARMEMENT. - Sont promus: ingénieur général de pre-mière classe, l'ingénieur général de deuxième classe Gabriei Colin; ingénieur général de deuxième classe, les ingénieurs en chaf Michel Lesserre et Michel Delaye.

Sont nommés : adjoint au di-recteur technique des constructions navales, l'ingénieur général-de première classe René Francès ; adjoint au directeur du service

Contrairement à des informetions de source britannique (le Monde du 2 septembre), le missile Exocet, utilisé par l'avia-tion argentine contre des navires tion argentine contre des navires britanniques lors du conflit des Malouines, ne sera pas exposé par la France au salon interna-tional de l'aéronautique de Farn-borough, où l'avion porteur du missile français, le Super-Eten-dard, sera présenté au sol (et non an vol) avec l'accord des autorités britanniques.

de la Surveillance industrielle de l'armement (SIAR), l'ingénieur général de deuxième classe Lucien Cruchant: sous-directeur entretien «flotte et munitions» de la direction technique des construc-tions navales, l'ingénieur général de deuxième classe Pierre Amy; formation à la direction des personnels et des affaires générales de l'armement, l'ingénieur généra de l'armement, l'ingenieur generai de deuxième classe Paul Julien.

AIR. — Sont promus : géné-ral de division aérienne, le géné-ral de brigade aérienne Michel Ghesquière : général de brigade aérienne, le colonel Christian Gueguen.

L'EXOCET NE SERA PAS PRÉSENTÉ A FARNBOROUGH Les organisateurs du salon in-

Les organisateurs du salon indiquent, en effet, que le stand de
le Société nationale industrielle
aérospatiale (SNIAS), qui cofabrique l'Exocst avec la collaboration de l'industrie britannique, comprendra des hélicoptères
desquels ont été retirés les missiles de tous les modèles qui en
constituent régulièrement l'armement. De même, le Super-Etendard sera exposé non armé, ses
points d'attache sous le fuselage
etant dépourvus de missiles.

**COPIES GEANTES** 

## L'ALLEMAGNE A VOTÉ, L'ITALIE A VOTÉ, L'ANGLETERRE A VOTÉ, LA SUÈDE A VOTÉ, LA FRANCE A VOTÉ, LA SUISSE A VOTÉ, LA HOLLANDE A VOTÉ, L'AUTRICHE A VOTÉ, LE DANEMARK, LE PORTUGAL ONT VOTÉ...

Quand 52 journalistes de la presse automobile européenne doivent départager 10 voitures pour élire la voiture de l'année, les jugements sont sévères, il n'y a qu'une seule élue. En 1982, c'est la Renault 9. De Stockholm à Palerme, de Madrid à Vienne, pour 16 pays d'Europe, il n'y a qu'une seule voiture de l'année 82 : la Renault 9. (Modèle présenté : Renault 9 GTS : 49700 F. Prix dés en main au 1.03.82, millésime 83.)

# U CAINDIDAIES, 1 ELUE:

# LA RENAULT9 EST LA VOITURE DE L'ANNEE 1982.



Quattrorvote, Stem,



## OUES

an in regions (Nord, Fre erze Die d'Azer, Basser : faith. Lie Ses: 2.2 Cajant, lå. å. 1927/19

**250** décès

de Calcular las risque,

er un décès pour l'er

caractère representari de sun la base des 3 850 00 color réalisées chaque année

an déduire que les ane-debins annuellement d'environ

dont 1 250 décès.

D'une manière

Transport life à l'éta de la constant le constant le constant l'éta de l'éta de la constant le constan

det que soit l'indice de district

dente publics autres que les renta mandiallers régionaux que es en dente sont les plus freque en de la moitié des accidents

ment dans les vingt-quatre heures

Bulyent Chatervention. Cas 🗒

Sencial de médecin anestre de la présent.

JEAN-YVES NAU

sutres -termes, sou pre-Nance de la surveinance

dare, c'est dans es eras ins

Manie europeenne dener.

derta : 1 accident grave

**Es biské** éspecia a : : 

récidiviste mesponden:

## INFORMATIONS « SERVICES »

#### – LOISIRS –

## Les promenades de la Société **de protection de la nature**

La Société nationale de protection de la nature organise des promenades guidées en province et en lle-de-France.

 EN PROVINCE LORRAINE : ÉTANGS DE Brenne, 22 et 23 janvier 1983. MOSELLE, 25 et 26 septembre 1982. - Étangs de la Sarre, le Lindre, forêt de hêtres du Romersberg, maison du sel à Mar-

PROVENCE : GORGES DU vembre 1982. - Flore méditerranéenne, oiseaux migrateurs et

CHAMPAGNE: 6 et 7 nombre 1982. - Le lac de la forêt d'Orient et le lac du Der.

PROVENCE : LA CAMAR-GUE, 11 au 14 novem-bre 1982. — La Camargue, premier centre d'hivernage des canards en France, avec plus de cent cinquante mille individus de toutes espèces; visite des Al-

PICARDIE : LA BAIE DE LA SOMME, 11 et 12 décembre 1982. - L'estuaire picard le plus riche grâce à la création de réserves d'oiseaux migrateurs et

PROVENCE : Littoral et massifs calcaires en hiver, du 27 au 30 décembre 1982.

BERRY : Étangs et landes de PAYS-BAS : Canards et oies

14 février 1983. VENDÉE : Baie de l'Aiguillon et île de Ré, 20 et 21 mars 1983.

hivemant en Zélande, 12 au

• UN DIMANCHE EN ILE-DE-FRANCE Vai de Seine, boucle de Moisson, 3 octobre.

Forêt de Rambouillet, 17 octo-Val de Seine, Montersau et La Bassée, 31 octobre.

Étangs des Yvelines, 21 novembre. - Oiseaux aquatiques hivernant sur les plans d'eau du sud-ouest de l'Île-de-France, canards, hérons, grèbes... et passe-reaux dans les bois. Rendez-vous à la gare du Perray-en-Yvelines. Forêt de Rambouillet, 5 dé-

Val de Marne, forêt d'Armainvilliers, 19 décembre. \* S.N.P.N., 57, rue Cuvier, B.P.405,75221 Paris Cedex 05. Tél: 707-31-95.

## MÉTÉOROLOGIE ---





Evolution probable du temps en France entre le jeudi 2 septembre à 0 heure et le vendredi 3 septembre à

Une vaste zone de hautes pressions s'étendra de Terre-Neuve à la France et à l'Europe centrale. Les perturbations circulant sur l'Atlantique seront rejetées vers le nord des îles Britanniques. Sur la France, la bande nuageuse s'éliminera vers l'Est en perdant de son activité.

Vendredi matin, encore des nuages sur l'est de la France, de l'Alsace à la che-Comté et au Jura, donnant de faibles pluies ou bruines. Amélioration l'après-midi. Sur la Corse, encore une

Sur la moitié nord du pays, la mati-née sera très brumeuse, les bancs de nuages se désagrégeront en milieu de matinée et il fera beau l'après-midi. Sur la moitié sud, mis à part quelques bancs de brouillard près de l'Atlantique, beau temps du matin au soir. Les vents seront faibles dans l'es

ble, et les températures, en faible hausse, atteindront au meilleur moment de la journée 20 à 27 degrés du nord au La pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était à Paris, le 2 sep-

tembre à 8 heures, de 1016,0 millibars, soit 762,1 millimètres de mercure.

94 06 064

03

loterie nationale

indique le maximum enregistré au cours de la journée du l'e septembre ; le

A PAYER

i 000 100

480

4 000

. 400

. 2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000 2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Same 30

TO 000 10 000

10 000

10 000

10 000

10 006

10 000

10 000

10 ODQ

19 990

10 000

10 000

3125

3152

3512

3521

5123

5132

5213

5231

5312

5321

LISTE OFFICIELLE DES SOMMES A PAYER

TRANCHE DES DAHLIAS

5

6

7

8

9

0

PROCHAIN TIRAGE LE 8 SEPTEMBRE 1982 TRANCHE DE SEPTEMBRE DES SIGNES DU ZODIAQUE à MALAKOFF (Haus

Prochain Tirage le 8 Septembre 1982 Validation Jusqu'au 7 Septembre Après-Midi

LOTERIE NATIONALE - TRANCHE DES DAHLIAS 1982 - Nº 54

ARLEQUIN RESULTATS OFFICIELS DU TIRAGE Nº 56

0234 1234 2234 3234 4234 5234 6234 7234 8234 9234

0743 1243 2243 3243 4243 5243 6243 7247 8243 9243 0324 1324 2324 3324 4324 5324 6324 7324 8324 8324

8342 1342 2342 3342 4342 5342 8342 7342 8342 8342

0423 1423 2423 3423 4423 5423 6423 7423 8423 9423

0432 1432 2432 3432 4432 5432 6432 7432 8432 9432

0368 1368 2368 3368 4368 5368 6368 7368 8368 9368 0386 1386 2386 3386 4386 5386 6386 7386 8386 9386

0638 1638 2638 3638 4638 5638 6638 7638 8638 9638

0683 1683 2683 3683 4683 5683 6683 7683 8683 9683

0836 1836 2836 3836 4836 5836 6836 7836 8836 9836

0963 1863 2863 3863 4863 5963 6863 7867 8863 5863

F. 2 000

2 800

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 900

LOTERIE NATIONALE - TIRAGE DU IM SEPTEMBRE 1982 - Nº 55

PROCHAIN ARLEQUIN LE 15 SEPTEMBRE 1962 - TIRAGE TELEVISE à 19 à 50

Serve 30 Autore serves

F. 10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 300

10 000

10 000

10 000

1235

1253

1532

2135

2153

2315

Tous les billets terroinés par 8 gégnent 70 F dans toutes les series Tous les billets terminés per 03 gagnent 300 F dans toutes les séres Tous les billets termines per 30 gagnent 200 F dans toutes les séres

10

A PAYER

TOUS CUMULS COMPRIS AUX BILLETS ENTIERS

12 14 42 46

DU 1er SEPTEMBRE 1982

NUMERO COMPLEMENTAIRE 24

| PRÉVISIONS | S POUR LE 3 | SEPTEMB | RE A O HEL | JRE (G.M.T                            | <u></u>         |
|------------|-------------|---------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| HI S       |             |         |            | V 44                                  | بالرث           |
|            | //X//       | W/A     | N/A        |                                       | ننتز ز          |
|            | HH by.      |         | 71         |                                       | ~               |
|            | 1 (200)     | 129     | 1          | X                                     |                 |
|            | 100 T       |         |            |                                       | M               |
| 1          |             |         | 7/         |                                       | $T_{i_{n}}$     |
| X/D/X      |             |         |            |                                       | $A \mathcal{A}$ |
|            |             | 0.02    |            | - 24                                  | T 4             |
|            |             |         |            |                                       | Z               |
| 200        | A           |         |            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | کا<br>ام        |
|            | 1080 -      |         | 1          |                                       |                 |
| _          |             |         | A          |                                       | 1               |
| -          |             |         |            |                                       | Ň               |
| -          | WO          |         | K III      |                                       | 1: 45           |

Températures (le premier chiffre au cours indique le maximum enregistré au cours le la journée du la septembre; le second, le minimum de la nuit du 1 au le cond, le minimum de la nuit du 1 au le cond, le minimum de la nuit du 1 au le cond, le condition de la nuit du 1 au le condition de la condition d

19 et 8; Grenoble, 19 et 13; Lille, 19 et 14; Lyon, 19 et 8; Marseille-Marignane, 24 et 14; Nancy, 19 et 10; Names, 18 et 16; Nice-Côte d'Azur, 24

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

## JOURNAL OFFICIEL-

Sont publiés au Journal officiel du DES DÉCRETS

 Relatif aux attributions du secré-taire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé de la sécurité publique. Portant classement parmi les sites pittoresques dans le département de l'Essonne.

UN ARRÉTÉ

Fixant la répartition des postes à pourvoir au sein de la commission natio-nale de planification, sur proposition des organisations socio-professionnelles.

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant :

Anciens directeurs: Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1962)

Imprimerie
i du - Monde 5 r. des Italiess
PARIS-IX Reproduction interdite de tous articles,

sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux et publications, n° 57 437. ISSN : 0395 - 2037.

### PARIS EN VISITES -SAMEDI 4 SEPTEMBRE

• Le musée Marmottan », 15 heures, rue Louis-Boilly, Mme Bouquet-- Rue de Richelieu -. 15 heures.

devant la Comédic-Française, Mile Garnier-Ahlberg. "Hôtel de Sully", 15 heures, 62, rue Saint-Antoine, Mme Vermeersch (Caiste nationale des monuments histo-

riques). du Louvre, porte Denou (Approche de l'art).

- Monffetard », 15 beures, metro Monge (Connaissance d'ici et d'ail-leurs).

Crédit Foncier -, 15 heures, 19, place Vendôme (Histoire et archéo logie).

· Le Père-Lachaise », 15 heures, entrée boulevard de Ménimoutant (P.

Y. Jaskt). - Saint-Germain-l'Auxerrois . 15 houres, Parvis (Lutèce Visites). «L'Île Saint-Louis», 15 heures, angle Pont-Marie, quai de Bourbon (Mme Romann).

• Quartier du Temple •, 10 h 30, métro Temple (Mme Rouch-Gain). Le Grand Orient de France.

«Le Marais», 14 h 30, 2, rue de Sévigné (Le vieux Paris).

#### **FORMATION** PERMANENTE

DÉMOCRATIE LOCALE. -- Les Amis de la terre organisent du 3 au 5 septembre un stage de formation à la gestion de la commune, d'information sur les incidences du partage descompétences dans l'exercice de la démocratie locale et d'étude de la nouvelle loi électorale.

Ce stage se déroulers chaque jour entre 10 h et 18 h, au FIAP, 4, Les Passages, 91000 Evry. Frais de participation : 300 F.

★ Les Amis de la terre, 72, rue du .
Château-d'Eau, 75010 Paris, têl. :
770-02-32.

## PUBLICATIONS JUDICIAIRES

Marignane, 24 et 14; Nancy, 19 et 10; Nantes, 18 et 16; Nice-Côte d'Azur, 24 et 18; Paris-Le Bourget, 20 et 15; Pau, 22 et 8; Perpignan, 23 et 17; Rennes, 20 et 15; Strasbourg, 20 et 10; Tours, 21 et 15; Toulouse, 21 et 11; Pointe à-Pitre, 30 et 23.

Températures relevées à l'étranger: Alger, 23 et 16 degrés; Amsterdam, 17 et 13; Athènes, 32 et 22; Berlin, 20 et 14; Bonn, 18 et 13; Bruxelles, 19 et 14; Jérusalem, 30 et 22; Lisbonne, 33 et 23; Loodres, 18 et 10; Luxembourg, 18 et 11; Madrid, 28 et 13; Moscot, 26 et 15; Nairobi, 22 et 11; New-York, 23 et 14; Palma-de-Majorque, 25 et 17;

Par arrêt en date du 1st décembre 1980, la 9s chambre de la cour d'appel de 1980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'appel de 2980, la 9s chambre de la cour d'

Par arrêt en date du 8 juin 1982, la 9º chambre de la cour d'appel de Paris a condamné CHIARELLA Michel, né le 1º Janvier 1937 sur Pavillons-sous-Bois (93), demeurant à Paris-3º, 50, rue de Miromesnit, à dixhuit mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures.

Extrait des minutes du greffe

du tribunal de grante du grette
du tribunal de grante l'instance
de Nanterre
Par jugement de la 11° chambre du
tribunal correctionnel de Nanterre,
rendu le 13 mai 1982, à la requête
de M. le procureur de la République,
Christophe SINE, ne le 27 août 1982
à Paris 13°, demeurant à Neuilly-gurSeine, 63, bd Victor-Mugo, a été déclaré coupable de dénonciation calomnleuse à l'égard de Mine Maud
BLANC, professeur au lycée Pasteur,
et condamné pour peine principale
à la présente insertion.
Pour extrait conforme délivré par
nous secrétaire-greffler soussigné à
M. le procureur de la République sur
sa réquisition.

par arrêt en date du 8 décembre 1980, la 9° chambre de la cour d'appel de Paris à condanné.:

— FROUSTEY Yolande, née le 8 février 1924 à Lille (59). demeurant 10, rue Edouard-Détaille, Paris 17°, à quaire mois d'emprisonnement avec sursia et mise à l'épreuve pendant trois ans. 5.000 F d'amende pour complicité de fraude fiscale.

— 2ACAPE Guy, né le 28 août 1958 à Angers (49). demeurant 25 bis, rue Henri-Barbusse à Bougival, à dizhuit mois d'emprisonnement dont juinze mois avec sursis et 3000 F d'amende pour fraude fiscale, passation d'écrivures inexactes.

— BLAZIN Jacqueline. née le 14 janvier 1923 à Paris 18°, demeurant 22 rue Choron, Paris 9°, à clinq mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 F d'amende pour complicité de fraude fiscale.

Vente an Palais de Justice PARIS Jeudi 16 septembre 1982 à 14 h.

## **OFFICIERS MINISTÉRIELS** et ventes

par adjudication

**UN APPARTEMENT** au 3º ét. à dte s/cour, compr. living room, 1 ch., 1 gde pee formant 2 ch., cuis., bains, W.C., entrée et une cave au sous-sol dans l'immeuble sis : 56 à 58, rue Vleille-du-Temple

à PARIS 3° Mise à Prix : 60 000 Francs s'adr. à M° J. DEVOS-CAMPY avt. 12, square Desaix, PARIS 15° on a ts avocate près les Tribunaux de PARIS, BOBIGNY, CRÉTEIL et NANTERRE

Cabinet de MP JOSSE, avocat, 42. boulevard de la Liberté, 83300 DRAGUIGNAN Tél. (94) 68-00-22 - VENTE SUR SAISIE IMMOBILIÈRE au plus offrant et derrier enchérisseur, au Paleis de Justice DRAGUIGNAN Le JEUDI 23 SEPTEMBRE 1982, à 14 H 30 DROIT DE CONSTRUIRE sur 64 851/100 000° de la Pté

du soi environ 31 960 m2 dans un Ensemble sis à FRÉJUS - Quartier Valescure le bon climat Mise à Prix: 4 400 000 FRANCS

## MOTS CROISÉS

# PROBLÈME Nº 3268 <u>12345</u>6789

I. Repose dans un gîte fangeux ou sur un lit de velours. - II. Richesse rimant richement avec sa désinence. Avec lui, le roi perd son caractère d'absolutisme. - III. Association organisée pour le vol. - IV. Bonne bouille. Moule pour crème anglaise. V. Petite émergence au sein d'Amphitrite. Les foudres qui s'y concentrent auraient intéressé plus Bacchus que Jupiter. - VI. Milieu de droles. Preposition. -VII. Annonciateur de renouveau. Paradoxalement estimée par celui qui l'a dans le nez. - VIII. Elle défend la liberté. - IX. Fixa bon œil pour avoir bon pied. L'invité des orgies romaines. - X. Participe passé. Ses fils ne sont plus guère prisés de nos filles. - XI. Telle une recette propre à faire sauter les lar-

## VERTICALEMENT

1. Impossible là où on peut le faire et interdit là où cela serait possible. - 2. Agent de la perception chargé de recueillir les déclarations. Refusa toute cuisine et, par-là même, de se mettre à table. -3. Théâtre d'un combat où tombèrent plus d'une tête. Multiplicateur. - 4. Pied dans l'eau. Effet de lune. - 5. Un « bouchon de carafe » sur une monture en cuivre, par exemple. Des Belges y boivent à leur santé. Fin pour finir. - 6. Berceau de la fille d'un réaliste nimois. Exprimant un sentiment des plus humains. -7. Peut, en quelque sorte, qualifier des faux frères. – 8. Joue un rôle important sur les planches. On peut l'emporter d'une magistrale volée. -

Solution du problème nº 3267

9. Préposition. Couche sur laquelle on s'étend rarement. Maurice,

Horizontalement I. Ciné-roman. - II. Anatoxine. -III. Soja. Amas. - IV. Scaroles. -V. Eu. Quarte. - VI. Clou. Av. -VII. Remède. Se. - VIII. Ornée. Ain. - IX. Valet. - X. Taurine. -

#### XI. Erminette (outil de tonnelier). Verticalement

 Casse-croûte. – 2. Inoculer. Ar. - 3. Naja. Omnium. - 4. Etarquée. Ri. - 5. Ro. Ou. Devin. - 6. Oxalate. Ane. - 7. Mimer. Alet. -8. Anastasie. - 9. Nés. Eventée.

GUY BROUTY.

Le Monde Dimanche de l'été

Au sommaire du numéro du 5 septembre • Les voyeurs de l'écriture. Une

enquête sur les graphologues.

• Les petits bonheurs : Photo de famille au hameau, par Daniel Schneider.

 Les défis informatiques de la Bibliothèque nationale, par Yvonne

• La France à table : la Normandie, par Jack Auger.

 Isaac Singer ou la gloire de l'exil, interview de Pierre Dommergues.

 Douze leçons de philosophie : Religion et idée de l'infini, par Emmanuel Levinas.

LA PAGE JEUX. LES RUBRIQUES « DEMAIN », « ÉTRANGER », « POÈSIE », « AUDIOVISUEL », « ACTUALITÉ DU DISQUE »...

Le feuilleton : Dix petits nains, par Pierre-Jean Remy. Chapitre XII. - Du sang, de l'huile et des ressorts casses.

L'illustrateur de la semaine : Claude Lapointe.



## MONTHERLANT, DIX ANS APRÈS

## La mort d'Atticus

P N septembre 1960, souf-frant de vertiges depuis plus d'un en Montheriont avait subi un électroencé-phalogramme. Le 1º octobre, il m'en écrivait le résultat :

« Résultats électro : troubles vaso-moteurs du cerveau. Vu un specialiste que je dols revoir jeudi en compagnie d'un autre r'est entendo. Mais l'ai des veriges presque tous les jours. Ce 'est plus la fin de Cicéron qui 'annonce, c'est celle d'Atticus, »

> Deux fois au bord du suicide

Atticus est cet ami de Cicéron qui se donna la mort à l'âge soixante-dix-sept ans pour échapper aux souffrances de la maladie et aux infirmités de la vieillesse. Lors de notre ultime conversation, le matin même de son suicide, Montherlant m'a arlé de Pomponius Atticus, qui talt un de nos heros favoris. Montherlant avait précisément 'age d'Atticus, soixante-dix-sept ns, et, depuis quinze ans que ous nous connaissions, le suiide chez les Romains faisait artie intégrante de nos vies et le nos entretiens.

En 1957, Montherlant m'avait dit avoir été deux fois au bord du suicide, la seconde fois très près. Ce qui l'avait retenu, c'étant surtout la crainte de se rater, et l'agoniser interminablement. Le septembre 1972, dernier jour de l'été, à l'heure équinoxiele où le soleil décline. l'auteur de l'Equinoxe de septembre a fait ce qu'il fallait pour ne pas se rater : il a croqué une ampoule de cyanure et s'est tiré une balle de revolver dans la bouche. Dans la Mort de Caton, Montherlant note que les Romains, au moment de se suicider, invocusient. un Jupiter particulier qu'ils avaient nommé Libérateur.

#### « Je deviens aveugle je me tue»

∢Je deviens aveugle. Je me trace » Ce sont les premiers mots ie la lettre que, quelques minuavent d'accomplir le geste atal, Montherlant a écrite à lean-Claude Barat, son héritier exécuteur testamentaire. Monperlant se croyait guetté par cécité et l'héminièrie. Amoueux de la vie, il refusait ce mufrage de la vieillesse; pasd'indépendance, il ne simaginait pas aveugle, poussé dus une chaise à roulettes par me infirmière, « Je ne veux pas ère un légume», me répétait-il

#### L'ai tellement vécu eet instant »

tte dégradation de sa santé est la principale raison de son suide. Pierre Sipriot a cependan raison d'affirmer qu'elle n'et pas la seule. Montherient a toujours eu une nature anieuse et un tempérament suideire. Ecrire sur le suicide est pour un écrivein, un bon moen d'exorciser la tentation du bassage à l'acte. Nésamoins, un pur vient où ce passage nous est facilité par les longues ancies de méditation sur le suicide de préparation à la mort volotaire. On peut appliquer au suide de celui qui durant toute sa c. a été obsédé par l'idée du suicle ce que Montherlant fait dire à Pasiphaé de l'instant où elle succombera à son amour come nature pour le taureau Je vis tellement cet instant! R se semble que je l'ai tellemen pécu! Ah, quelle certitude l'acte est peu de chose!»

CABRIEL MATZNEFF.

## Un texte inédit

Pierre Sipriot donne, dans sa biographie, des fragments d'un texte inédit de Montherlant, Moustique, que celui-ci avait annoncé dans Service Inutile, et qu'il avait gardé dans ses tiroirs. C'est la confession d'un jeune Algérien, rencontré à Marseille, et que l'écrivain, au cours des années suivantes, allait emmener avec lui, par intermittence, dans ses voyages

méditerranéens. Montherlant, nous dit Pierre Sipriot, a transcrit à chaud le récit de Moustique, - ce qui nous vaut quelques pages qui n'ont rien à craindre de la comparaison avec le plus grand styliste du populisma. Moustique a été écrit cinq ans avant la publication

de Voyage au bout de la nuit, de Céline ». Après avoir publié le texte, dont nous présentons ici de larges extraits, Pierre Sipriot le replace dans l'œuvre de Montherlant et le donne pour des Mémo « Car, écrit-il. Moustique, c'est aussi la vie de Montherlant à une époque qu'on connaîtrait mai s'il n'y avait ce récit franc, écrit à chaud. La période 1926-1930, le temps des « voyageurs traqués » dans Aux fontaines du désir et Un voyageur solitaire es un diable, est ramenée à quelques choses vues, à un vague à l'âme du voyageur revenu de tout. C'est une synthèse, une très grande désillusion en beau style, ce n'est pas un témoignage. »

## Moustique, titi algérien

≪ J E suis né à El-Moutribia. C'était au Jour de l'An... au mois de juillet, quoi... Comment, vous ne connaissez pas El - Moutribla ? C'est un petit village... J'al été nourri par les ratons. Els étalent bien braves, plus braves que les Français. Quand ma mère ne me donnait pas à manger - il prononce minger — j'allais en demander aux ratons, et ils m'en donnaient toujours. J'allais aussi au cimetière manger le couscous que les ratons apportent sur les tombes, pour que les morts le mangent — naturellement quand les chacals voulaient blen m'en laisser. Vous connaissez le chacai? Il chante comme le chien. A ce moment-là, je faisais « coupain » (copain) avec les mouches. C'est qu'elles étaient amoureuses de moi. Toutes, gu'elles me voulaient. Tout le temps dans mes yeux! Quand j'avais mal aux yeux, j'allais chercher dans la campagne des peaux de serpents pour me frotter les yeux. Je montais sur l'âne de mon oncle en lui faisant baisser la tête et en grimpant le long de son cou. Quand il falsait chaud. bien chaud, je posais la paume de la main sur l'outre des porteurs d'ean qui passaient, et jela posais ensuite sur ma joue.

- Et tu portais toulours une poule dans le creux de ton bras? - Oui donc ! Yous m'avez done vu?

- Je connais bien les petits de là-bas. va !

— Attendez que je vous dise encore. J'allais cueillir de l'herbe sur les toits. Je courais de terla rue. Taisez-vous, vous allez rire! De là-haut, je faisais pipi sur les filles quand elles passalent en bas dans l'ombre du mur. L'hiver, il neigesit beaucoup. Quand c'étaient des Mauresques, portant des fagots, on pouvait prendre les vipères à la main tant elles avaient froid. La neige d'en dessus était froide. Mais celle d'en dessous était chaude. Alors, je me cachais au fond, dans la neige chaude, et je respirais par un roseau. Il y avait la petite fille des voisins, on l'appelait Sardine. On jouait au mari et à la femme. Un jour on s'embrassait, elle s'était assise sur moi. Elle me dit : «Allez, on le fait?» Je lui dis : « Moi. ie veux bien. > Alors on l'a fait, dans la baraque du cochon. Mais je n'ai pas en de goût, j'étais trop petit. J'avais peut-être huit ans. Après, nous sommes montés à Alger, à la Marine. Ma mère s'est mise avec un Espagnol, Paco, qu'il faisait le pêcheur. A ce moment-là, j'ai été un peu à l'école. Le maître, il m'estimait. Le Pace, il était très méchant. Il m'enfonçait des épingles dans les bras. Ma mère aussi devenait méchante. Tenez, voilà la marque d'un fer à repasser qu'elle m'a jeté à la tête. (Il me montre dans ses cheveux une place blanche où les cheveux ne poussent plus.) Tous ses sous étaient pour Paco, et moi je me crevais la faim. Je couchais par terre, sur un matelas. Et elle et Paco dans le lit. Une nuit, j'ai été réveillé en sursaut par des gémissements qu'elle poussait. Et elle haletait, si vous l'aviez enten-due i Je me suis mis à trembler. que les dents me claquaient. Je voyais qu'elle se remuait dans le lit, je croyais que Paco était en train de l'étrangler, ou bien qu'elle crachait le sans. A la fin le lui ai crié : « Maman, tu es malade? » Je vous jure, il m'a fallu du courage, un courage terrible. Mais la voilà qui répond : « Venx-tu bien dormir! Je ne suis pas malade : je jouis. Est-il bête cet enfant ! » Le lendemain, ma mère m'a dit : « Je ne veux plus que tu couches avec moi, tellement tu me donnes la honte, tant t'es bête. La nuit prochaîne,

tu coucheras chez Zulma, a Zulma était une femme comme ma mère, une putain quoi. Je n'étais pas plus tôt chez elle qu'elle se met à m'embrasser sur la bouche. Elle disait : « Il a une bonche qui sent la prune, ce petit-là. Ah! tu me plais, mon gamin! Y a pas à dire, tu me plais! » Et elle voulait me faire des chatouilles. Mais moi, elle me faisait peur, à me dire comme ça que je lui plaisais. Et puis, j'avais peur qu'elle avait la maladie. Et puis j'avais pas eu de goût avec Sardine, c'était pas pour en avoir avec elle. Alors je me suis

Je n'ai rien dit à ma mère, mème je l'ai aldée à préparer le déjeuner. Pour la tromper, quoi, parce que je m'avais pris une resolution terrible : de partir pour la France, en brûlant le bateau (2).

» Quand elle est sortie, avec le petit frère, pour aller à la Goutte de lait, j'ai pris tout ce que j'ai trouvé d'argent — six francs. — j'ai pris un pantalon à Paco, j'ai pris mes papiers de l'état civil, et toutes les photographies que ma mère elle avait de moi : je les ai prises pour qu'elle ne puisse pas la donner



mis contre la porte, et avec ma main je cachais le devant du pantalon, et je lui ai dit : « Zulma, tu me laisses sortir, ie te jure, ou je fais le scandale l'» Et j'avais dix ans! Voyez-moi ça, si j'étais fier! Elle m'a laissé sortir, par force. J'ai été passer la nuit dormir dans un remorqueur, à l'Amirauté. Le matin, j'ai dit à Edgar (c'était an copain) : « Tu la connais, cette Zulma?

- Bien sfir. — Mais tu lui as vu la figure ? - Pourrie, mon amie, pourrie elle est ! » Digo ! C'est la Bonne Mère qui m'avait protégé. Alors, M. Montherlant, est ce qu'une mère devrait agir comme ça? Elle le savait bien qu'elle étatt pourrie, la Zulma. Est-ce que c'est une vie pour un enfant ? Je le lui avais dit que la Zulma elle avait voulu me toucher. Elle s'est mise à rire. Alors je lui ai dit : « Tu n'es pas digne d'être

n Le soir je rentrais souper. Je la trouve qu'elle sortait juste pour aller à la Peris (1), avec Paco. Ils avaient déjà soupé Je hri dis : « Maman, donne-moi deux sons, que je me crève la faim. » Elle s'est mis la main la et elle me dit : « Tiens, arrache-moi un poil de là, et je t'en donne quatre, des sous. » Je me suis été coucher au bain maure. Et je pleurais, mon ami! Qué pleurs! Et voilà que, quand je me suis réveillé, pendant que je clandestin.

(2) C'est-a-dire comma de la clandestin.

(3) Vices est ici pour l'Italien pantalon. L'Arabe du bain maure, prêté les « proches». Monstique a donc raison : « le c... de tes proches, un. Je suis rentré à la maison.

(2) C'est-a-dire comma de la clandestin.

(3) Vices est ici pour l'Italien donc raison : « le c... de tes proches, des tiens, des morts de ta famille».

à la police pour me faire rechercher. Jai été rendre son pantalon à l'Arabe, et j'ai voulu lui donner vingt sous pour m'avoir tiré de la peine, mais il a refusé. Avec les cinq francs je me suis acheté des bananes et des cacacuètes, plein mes poches.

» Au café du Rêve, je lavais les verres, je nettoyals la salle. Tout le monde avait confiance en moi. Un jour, le fils du patron, Albert, il me dit : « Tu n'as rien à faire ? Té, tu vas me repriser la chaussette. > Je lui dis : « A moi tu me demandes de te repriser la chaussette Oh! je suis pas une femme! » Mais lui îl me disait : « Que tu nettoyes le plancher ou que tu reprises la chaussette, c'est pareil. > Mais moi il me montait la colère et je lui disals toujours : « Alors, tu me prends pour une femme ? Tu me prends pour une tapette? » Et je suis parti. Voilà comme je suis. « Qu'est-ce que c'est ça ? Moi, me faire repriser la chaussette ? Le c... de tes vices. »

- Dis done, explique - mol Qu'est-ce que ça veut dire : le c... de tes vices? - Ça veut dire : le c., de

tes morts (3). (Lire la suite page 14.)

(1) Cinéma du quartier de la Marine, à Alger.
(2) C'est-à-dire comme passage

## le feuilleton

## « Montherlant sans masque », de Pierre Sipriot

## Un goût d'étoile fraîche

ONTHERLANT a quand même beaucoup menti », disait Berl. Toute la gentillesse de Berl est dans ce « quand même ». Montherlant n'a fait que ça. masquer ses passions, prendre la pose, se hausser du col, se bricoler des brevets de bravoure. Dans les collèges catholiques qui l'ont tant marqué, on l'aurait envoyé au coin pour duplicité... Mais l'art n'a que faire de la morale de l'artiste,

surtout la morale intime.

En entreprenant la première grande biographie de Montherlant, Pierre Sipriot a évité le plège majeur qui eût consisté à débusquer un à un les dissimulations et enjolivements dont l'auteur des Garçons n'a cessé d'entourer son existence. Tout en apportant des révélations capitales grace à une masse de documents inédits, Pierre Sipriot, dont le Montherlant par lui-même atteste qu'il connaît et révère son sujet comme personne, a compris que la seule question qui vaille, avec les écrivains de cette taille, n'est pas : en quoi ils ont menti, mais pourquoi, avec quel profit pour leur

TE point de vue d'essayiste pour qui prime le processus créateur réduit à leur stricte utilité les incursions habituelles dans les généalogies et les bulletins scolaires. Il suffit de nous rappeler que la famille Montheriant est typique d'une petite noblesse d'autant plus enivrée de passé et de principes que ses origines prêtent à discussion. Elle vit dans le Neuilly de 1900 comme les émigrés de Coblence,

## par Bertrand Poirot-Delpech

boudant électricité et téléphone, ces inventions par trop républicaines, et mettant un point d'honneur à ne pas frayer, à ne pas entrer dans le jeu du monde, sous peine d'avilis-

Le collège Sainte-Croix, qui devlendra Notre-Dame-du-Parc dans les Garçons, accentue ce réflexe de retirement hautain. Jusqu'à ses demières lignes, l'auteur de La ville dont le prince est un enfant restera fidèle aux leçons d'élévation, d'honneur, de volonté et de camaraderie virile, reçues à Sainte-Croix par le petit Henry, hors du temps et à l'écart du siècle. L'esprit d'émulation qui régnait sous ces préaux crasseux ne pouvait que fortifier son goût de l'«épate». ne de ce que, faute d'un père qui tînt sa place — il ne sut même pas le renvoi de son fils du collège, — Montherlant prit très tôt à témoin de ses exploits, réels ou imaginaires, une mère proprement extasiée.

C'est sur les genoux de celle-ci qu'il découvre la lecture, le monde latin à travers Quo Vadis ? Barrès (pour la musique et le culte du moi). Flaubert (pour l'attention réaliste, la mise en forme) et d'Annunzio, dont, comme Joyce, il apprécie

AIS, à l'inverse d'un Mairaux, Montherlant ne se gavera jamais de culture, hormis l'antique. Le besoin de lecture lui semblera un « signe de fatigue ». L'action lui paraît autrement révélatrice des autres et de sol. Quand éclate la guerre de 1914, il est de ceux qui, comme Mgr Baudrillart, y volt une punition du ciel contre la République, et l'occasion de purifier, de grandir, notre pays de « pâles vertus », comme disait Stendhal. Une « belle guerre » ferait bien dans le tableau, et gagerait les leçons d'intrépidité dont il s'apprête à nourrir ses écrits. Le sort veut que ce champion de l'héroisme soit réformé

pour hypertrophie cardiaque et versé dans le service auxiliaire. Affecté par protection à des secrétariats d'états-majors, il ne connaîtra jamais le feu. Pour toute blessure, il rapportera d'un exercice de tir quelques éclats d'obus dans le dos, et dont la trace se perdra vite. L'armistice le trouvera interprète auprès des armées américaines.

Loin de déplorer ces modestes états de service, Montheriant s'en réjouit en secret. A quoi bon la gloire si c'est pour en mourir l pense-t-li tout bas; mieux vaut la vie qu'une citation l'Mais une citation l'arrangerait bien. Le soupcon de s'être embusqué lui ferait horreur, et tort. Il faut absolument que l'arrière le croit amer de sa réforme, volontaire (ce qu'il pouvait être et ne fut pas), plus proche du front et plus gravement blessé qu'on ne l'a dit...

A Grande Guerre, écrira-t-II, a révélé chez les Français, outre un heroisme authentique, le génie de l'« impos-ture ». Se visalt-il lui-même ? Durant les combats, et après, l'auxiliaire Montherlant s'invente une image de héros qu'il sait pour le moins forcée, et multiplie les ruses pour

(Lire la suite page 14.)



Qui est-ce ? Patricia Castet. responsable du développement de Faits et Chiffres de l'Edition. Achetez Lire du mois de septembre. **Hie a des choses** à vous dire.

Lettre hebdomadaire d'informations destinée aux professionnels du livre

Adrese: 5-7, me Vilebrahola - 75003 Paris, TEL: 203.7527

Saint-Germain-l'Auxerron 15 Luice Visites ! The Saint-Louis - 15 beure.

Totale Pont-Marie, quai de Bouron

(Name Romann). Questier du Temple . 10 h 30 44.6 Grand Orient de France. Le Marais -, 14 h 30, 2, rue o Striggie (Le vicox Paris). **FORMATION** PERMANENTE MEMOCRATIE LOCALE. - La -Amis de la terre organisent du : au 5 saptambre un stage de for mation à la gestion de la commune, d'information sur les incdences du partage de compétences dans l'exercice de la démocratie locale et d'étude de le equivalle loi électorale. Ca stage se deroulera chaba page entre 10 h et 18 h au FIAF Les Passages 91000 Evr. Frais de participation : 300 F \* Les Amis de la terre. 72 rue e-Children d'Eau, 75010 Paris, tel 770,02.32 PORT MATIONS JUDICIAIRES Per jerek en cale

1969. Is 3º chanore

de Para a contain.

Mill Jose le de mai

jaconnance, description

jaconstant en proposition

jaconstant en proposition

general en pro

PARIS EN VISITES.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE e Lo année Marmottan - 15 heures Louis Boilly. Mme Bouque, Bucket de Richelieu . Is heure.

tevant la Comédie Française

Hind de Sally s. 15 heure. 62 te Mine Vermeerick Charge garionale des monuments buto

Revoir Delacroix - 14 h 30, musée la litture, porte Denon (Approche de Cart)

Manffetard ». 15 heures meir lange (Commissance d'ici et Caplant) de la Caplant d'ici et achie.

Pere Lachaise . 15 heure, heure, heure Père Lachaise . 15 heure, heure parle poulevard de Mémimonian (p. 17 heure).

Bur arms en Cale
(a.F. character de la character de la constante Chilaketta Cale
(character de la constante Chilaketta Edital des Ro Blanc, process

a confidence of the confidence of the process of the confidence of t

tret ment en dete a. On Party & Condair. THE PARTY OF THE P MACAPE GE

Bond of the land of the second Jenit 16 septembre 1982 148

IN APPARTEMENT paint. I mh. 1 add 2 add BES CORC 34 34-7 35 See St. one Vicility du Lempk Mar & Prix : 66 that France SALLER DEVONO IMPI 12, square Desert P. R.S. PARIS BOBIGN

NANTEKR

STATE OF A LIBERT STATE OF THE ERE 1582, 8 14 H 30 #84 851/100 000 de la Pri Course on Education 575 3 lescere le bon climat DO GOO FRANCS

## Important Editeur Parisien

recherche pour ses différentes collections manuscrits inédits de romans, poésie essai théatre. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement par presse, radio et télévision.

Adressez manuscrit et C.V. à la Pensée Universelle 4 me Charlemagne, 75004 Paris - Tél. 887.08.21. Conditions fixées par contrat.
Notre contrat habituel est défini par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire

la pensé um veselle

# Le Monde DE

Numéro de septembre

Résignés? Passifs? Tolérants? Novateurs? Combatifs? De gauche?

INSTITUTEURS 82: LA FIN DES CERTITUDES

**TOUS LES SUJETS DU BAC:** FRANÇAIS ET PHILO

En vente chez tous les marchands de journaux





un roman sain, cocasse, truculent

BUCHET/CHASTEL 18, RUE DE CONDE-75006 PARIS

## MONTHERLANT, DIX ANS APRÈS

## Un texte inédit

(Suite de la page 13.)

Je ne comprends pas bien s Il dit-avec hauteur : ∢A Alger on se comprend.

» Puis il poursuit : «D'abord. j'ai pas trouvé de travail. Alors, l'allais à la Joliette, sur le quai, faucher de la marchandise. Un peu, quoi ! Je fauchais du bois, du cuivre, je faisais des trons dans les barils d'huile, et je recueillais l'huile dans des petites bouteilles, des trous dans les sacs, et je prenais du maïs. Quand je revensis, les douaniers me disalent : « Tu n'as rien fauché aujourd'hui ? Alors, ça va... > Un jour, un douanier me dit : « C'est bien vrai, en moins ? » Moi, je kul fais ça à l'estomac : « Fouillez-moi! » Bonne mère! Le voilà qui me met la main dans la poche pour regarder, et la poche était pleine de sel que j'avais fait couler d'un sac. Mais le vollà qui retire la main, et qui ne dit rien. Quand j'ai été loin, qu'il ne me voyait plus... j'ai mis la main dans la poche, et j'ai vu que tout le sel il était parti par un trou. Ce jour-là, je me suis dit qu'il y avait un Bon Dieu. » Après, j'ai travaillé à le chif-

fonnier. J'ai travaillé à la verrerie. Tenez, M. Montherlant, vous le croirez pas, mais favais davantage le cœur au travail quand ma mère n'était pas là. Et puis, un jour, boulevard Gari-baldi, qué je vois? Ma mère,

d'un modète aussi truculent!

ce qui touche à sa personne.

à la question sociale.

du néant. » (Service inutile.)

comme telle, suspecte?

Un goût d'étoile fraîche

Principal complice de ces embellissements : sa grand-

mère maternelle, la comtesse de Riancey. Des centaines de

lettres ont été échangées entre le petit-fils et l'aieule. Sipriot

en révèle un bon nombre. Elles auraient mérité de composer

un livre à elles seules. La sincérité proche du cynisme avec

laquelle Montheriant charge sa grand-mère de lui obtenir en haut lieu des affectations tranquilles, puis des certificats

ronflants, n'est pas le plus savoureux de cette correspon-

dance. C'est la connivence et la rouerie de copain que la

comtesse concilie allégrement avec le rigorisme et la piete

conformes à son état. Quel aplomb l Quelle santé! Quel

humour! On regrette que la misogynie de l'auteur des Jeunes

Filles l'ait retenu d'imaginer un personnage féminin a partir

A therlant a entoure d'un savant secret : sop goût des homnés, plus précisément des jeunes garçons. Le témolgnage sur le petit « Moustique », dont nous publions

des extraits, ne lève qu'une partie du voile. Comme souvent

avec les écrivains, les fictions renseignent plus sur leurs

nouvements profonds que les récits vécus. Thrasylle, autre înédit révélé par Sipriot, et écrit à dix-neuf ans sous le coup de Quo Vadis?, montre avant les Garçons et la Ville,

L'entrain inusable qu'il mettra à dénicher des petits

compagnons vient de là. Qu'il ait tenu ses désirs pour

inavouables et qu'il s'en soit défendu comme d'une calomnia

prouve moins quelque honte que sa volonté farouche de

protéger, non sans innocence ni imprudence d'ailleurs, tout

maniaque de l'Autre dès lors qu'il ne l'a pas élu a au moins le mérite de la franchise. Il repose des grimaces que

s'imposent tant d'écrivains pour paraître « bons ». On auraît aime que Pierre Sipriot cherche davantage la clef psycho-logique de cet égoïsme revendique, à la façon exemplaire

dont Jean Delay a démonté les mécanismes d'Un assassin

est mon maître (pages 1051 à 1095 du tome II de « la Piéiade »)

Mals le biographe explique à mervellle cet autre trait dominant de Montherlant que fut son soucl de la pose avantageuse. Y voir un travers critiquable ou risible n'a aucun intérêt.

Seuls importent, comme le montre Sipriot, les rapports de

ce souci avec sa philosophie de la vie et avec son œuvre. Si Montherlant cultive des attitudes, et parfois les retouche, c'est qu'il ne croit pas aux idées. Celles-ci se valent toutes

à ses yeux; entendez qu'elles ne valent rien. Il pousse

jusqu'à ses extrêmes conséquences anarchistes le culte barrésien du moi, et refuse l'allégeance aux valeurs patriotiques ou religieuses. Il plaint les convaincus qui s'intéressent

Il ne reste donc, pour mener sa vie, qu'à s'inventer

artificiellement des règles de conduite, quitte à en changer au nom de l'enrichissante « alternance », et des points d'hon-

neur, quitte à se flatter un peu. « Un homme qui veut se conduire cholait une religion, une sagesse, une action, une hauteur » (Carnets XXII, Essais. « Pléiade », p. 1081). Ou encore :

«L'idée que je me fais de moi me soutient sur les mers

T L n'est pas certain qu'en opposant au chaos du monde l'artifice d'une morale interchangeable et, à la limite, l'inaction, Montherlant s'identifie, comme il le croit, à

« la nécessité naturelle, qui est l'invariabilité du milieu ». La

notion de nature n'est-elle pas une idée, elle aussi, et,

bâtit, sur ces bases, un univers et une œuvre parmi les plus puissants du siècle. Cet individualisme forcené qui exclut

de faire école et de changer l'humanité maintient l'artiste dans son rôle suprême, tracé par Barrès, d'ennemi juré

des lois. Il donne au corps et à l'hédonisme ses lettres de

noblesse. Ce qui ne l'empêche pas d'anticiper sur les opinions les plus généreuses — la Rose de sable avait vingt ans

d'avance sur l'anticolonialisme humanitaire des années 50 --

s'appliquer à Montherlant. La solitude à laquelle ce dernier

s'est astreint au nom de l'œuvre à accomplir fait aussi

songer à Vigny parlant de Julien l'Apostat : « Il meurt

quand il est parvenu trop loin, là où la foule ne peut le suivre... dans une région de neiges éternelles où la nuit avait un goût d'étoile traiche, où il était seul avec soi-même

★ MONTHERLANT SANS MASQUE, tome I — L'Enfant prodigue

BERTRAND POIROT-DELPECH.

« Un chrétien athée qui a réinventé la tendresse franclacaine » : cette définition de Nietzsche par Adler pourrait

ni d'exalter une certaine pitié à la Toistoi.

(1895-1932), de Pierre Sipriot, Laffont, 498 pages, 95 F.

Mais il n'est pas contestable que l'auteur du Songe

ETTE volonté va de pair avec une ignorance militante d'autrui. Les « gens » l'indiffèrent « follement ». Il ne lèverait pas le petit dolgt pour « empêcher une injus-tice contre quelqu'un qu'il ne connaît pas ». Un tel refus

que l'auteur a été meurtri à vie par un premier amour.

UTRE domaine, avec sa guerre sans gloire, que Mon-

vie, hé ? Qué drôle de truc ! Elle me dit : «Tiens, te via!» La positice hai avait ordonné de quitter l'Algérie. Alors je me suis retourné chez elle. Qu'est-ce que vous voulez, c'était ma mère. Elle était avec un Français de France, Gaston, qui lui faisait des misères. Elle m's dit : « T'es toujours aussi bête, ta sais pas gagner des sous » Akris elle m'a envoyé mendier, avec le petit frère Juliais eux terrasses des cafés, je disais : « Monsieur, ayez pitié d'un pauvre malheu-reux. Ma mère elle est à l'hôpi-

» Ici Monstione, avec un ton de votz lamentable, un air lugubre, la tête penchée sur l'épaule, les yeax doux et suppliants, me fait la mimique de ce qu'il disait. Et je frémis en voyant comme il a l'air sincère, en songeant que si un enfant m'avait sucolié ainsi à la terrasse d'un café, ma journée est été empoisonnée de ne pas lui avoir donné assez. Bien souvent, par la suite, ie me suis souvenu de cet instant où l'imprudent Moustique m'avait montré avec quel art il savait joner la comédie. Et ces instants, avec quelques autres du même ordre, ont jeté sur moi le soupçon du

tal. Mon père il est mort à la

bien des actes dans la vie. » Monstique continue : » Quelquefois des Français (4) me disaient : « Comment ton pere est mort à la guerre? > Alors je mobilisation, on chantait la Madeion. Nos mères pleuraient, mais nous, les petits, nous evens suivi nos pères depuis Maison Carrée jusqu'à Alger. Il fallait faire six pas pour eux un...

— Et tout ça, c'étaient des histoires! Il éclata de rire : « Bien sur. > Puis il continue : « Quand je voyals des Anglais, je leur disais : Biontifoulladicomstoni.

- Vous comprenez ?. - Ma foi non.

- Alors vous savez pas l'anglais. Vous m'avez dit que vous le saviez ! Ça veut dire : ∢Je connais des belles dames. Venez avec moi (5). » A mendier je gagnais bien : 20, 30 francs par jour. Et je donnais à ma mère ce que je voulais. Vous voyez que je n'étals pas malheureux : on avait qu'à manger chez nous Mais c'était la houte qui me venait, quand on me donnait pas. Voyez rous ca, à mesure que ca allait, Pavais de plus en plus la houte. A la fin, l'envoyais le petit frère tont seul, et je restais en arrière comme si je le connaissais pas, à le surveiller, quoi ! Après, je kui foulliais les poches, et il pleurait tonjours, parce que je lui laissais qu'un ou deux sous. Alors, je le tapais, je lui disais : « T'es trop bête, tu sals pas gagner des sons.» Voyez-vons, juste pareil comme me disait ma mère. C'est vrai qu'il ne mendialt pas bien, parce qu'il ne savait pas raconter des histoires, comme moi. Il était

» J'ai dit à ma mère que je voulais plus mendier, et elle m'a tapé. A quoi ca sert les enfants ? C'est vrai, ça sert à ce qu'on leur cache ce qu'on fait. Un jour, on se battait à coups de pierre avec des gosses, à la Joliette. Eux y ient les douaniers, nous on était les voleurs. Un petit, une pierre je lui jette, vlau en plein dans la tête. Le voilà qui tombe et qui bouge plus. Il avait du sang qui lui coulait des cheveux. Il avait l'air d'un chat creve. «Vinga! Vinga!» on'lls disent tous. Et tout le monde se met à courir. Pendant deux jours, à la maison je tremblais. Le troisième jour, on l'a enterré. On a même donné des sous pour une couronne, et moi aussi. J'ai été à l'église et j'ai mis ma signature.

>Un jour je me suis appris à faire le cireur. Puis, un jour, un beau monsieur — un beau mon-sieur, côquin !... Il me regardait. Puis il s'est mis à se salir les souliers contre le bord du trot-

— Comment! Tu avais vu ça! Et alors! Vous croyez que le vois pas les choses? Et moi je me disais : «Qu'est-ce qu'y me veut, celui-là?» Et ensuite il s'est fait cirer, il m'a donné

## Vient de paraître

Sciences GERARD HOLTON: Planeation scientifique. — En 1981, Gérard Holton avair publié l'Imagination scientifique chez Gallimard. Son nonvel ouvrage, maduit de l'amé-ricain par Paul Scheurer, réunit cinq émdes : sur Bohr, nomm ment, et sur Einstein, dont il interroge l'évolution épistémolo-gique, et les années de formation. (Editions PUF, 470 pages, 160 F.)

Critique litteraire

YVES CHEVREL : le Naturdire — Une étude de lintérature companée sur la poétique du natu-ralisme à travers Ibsen, Zola, Tchekhov, Maupassant, les Gon-court, et des auseus moins connus comme Arno Holz. Yves Chevrel s'attache, en outre, à pré-senter les polémiques et les débats qu'a suscités le naturalisme, et l'on découvre les analyses qu'en firent Mallarmé, Nietzsche on Lukscs. (Editions PUF, 220 pages, 119 F.)

Romans

FRANÇOIS RIVIERE : Profesations. — Les événements terrifiants qui assombrissent l'été 1936 d'une famille de Providence (Rhode-Island), reconstitués vingt ans après par le jeune Francis Booch à partir des lettres, des récirs, des journeux intimes des divers protagonistes. Une histoire énigmatique, à l'ombre du grand H.P. Lovecraft. (Editions du Senil, 187 pages, 59 F.)

Histoire

JEAN CHIAME ET J.F. SOULET: Histoire de la dissidence. - De la mort de Staline en 1953 à anjourd'hui, une analyse et une histoire des oppositions et des révolres en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires. (Editions du Seuil, 490 pages, 120 F.)

vingt sous, en me disant : ∢Tiens, voilà vingt sous perce que tu n'as pas donné de coup de pied à le chien.»

» Je n'arrête pas Moustique. Au contraire, je l'écoute avec plus d'attention parce qu'il y a un peint que je voudrais éclaineir

- Moi je lui dis : «Aious, je passe encore près le chien, je lui donne encore pas de coup de pied, et vous me donnes encore vingt sous. > Et il me dit : « Ça. va. »

 Un silence. c Et elors ?

- Alors je lui ai donné un coup de pied, à ce chien, qu'il s'en souviendra toute sa vie. » Nous commes arrivés au point que je veux éclaireir.

--- Et pourquoi as-tu fait cela Tu voyais bien que cela m'amusait de continuer la plaisanterie et que je t'aurais donné encore vingt sous.

— La fierté, quoi ! >

(1) Il veut dire : des Français du entre et du Nord intre et du Nord. (5) « Beautiful ladies ! Come with

#### LE TOME II DES ROMANS

DANS LA PLÉIADE La Bibliothèque de la Pléiade Montherlant, le deuxième torre des romans. Préfacé, annoté et enrichi d'une chronologie per contient *la Rose de sable, les* Garçons (avec, en appendice, Serge Sandrier), le Chaos et la Nuit, et Un assassin est mon

**Vlieux** 

Offre

exception

Dans sa préface. Michel Raimond éclaire les conditions omplexes dans lesquelles Mon repris, corrigé ces textes « por tés » tout au long de sa vie el publiés avec retard dans les ennées 60.

Les notices concernant la rapports de la création et des personnages de fiction avec la rie de l'auteur, complètent les mements donnés par Pierre Sipriot.

\* ROMANS II, de Henry de Montheriant, Bibliothèque de la Piélade, Gallimard, 1586 pages.



"Henri Vincenot jette sur le Moyen Age un regard si joyetx. si frais et si cru qu'on en viना à douter de tout ce qu'on ait avant lui... Et c'est racoità avec un entrain!... Il a toujoiss une manière savoureuse d'acrocher un détail, de trouve le ton juste, de planter le délor et d'y installer la vie. J.F. BAZIN / LES DEPECHES

Roman - Dence

Wingt sous, en me disage Tiens, voils ringt solls have

que tu n'as pas donné de one

wie n'arrête pas Moustigue AR contraire, je eroure en gins d'attention parce qui y au goint que je voudra l'éclaire

Mod je lui dis Alora

ini donne encore pres e chien a

pied, et rous me donne enqu

Alors je lui ai doani u

sup de pied, à ce chien qu'

Moss sommes a live at point

Et pourquoi as-12 fait ceia

To voyals ben que cela manu.

de continuer la planantie

et que je t'aurais denne encon

(d) If yent dire : des Probesis is Centre et du Nord. (d) s Beautiful Indies : Come wig

LE TOME II

DES ROMANS

DANS LA PLÉIADE

La Bibliothèque de : 5 : 374 met en vente le 21 septembre dete anniversaire de a min h Montherlant, le deux eme tone des romans. Préface annue si enrichi diune anrana age ag 

contient le Rose se sese es Garcers (avec en accentie Serge Sandtier, 12 Crass 2 1

Mait, et un assass . . . .. Dans sa préface Mine es. mond écare a

pombiexes dans lesque es vi-

Decisit 3 company and

seprie, corrige das terres des

tes in tout au long to salle a publies aves referringers et

e **Les notes** et terrer e

Medicina da la chia en en es

\* ROMANS II. do Historie

Routleglant, Biblio to eine den Preinde, Galimart, bes pue

Parte Spriot

sen souviendra toute at the

Que je veux éclaireir.

- La fierté, quoi !

wings some a Et in the die

#Cs. 12. 2

→ Un silence.

€ E± 8.033 ?

Tingi sous

S.T

• Charles Le Quintrec et Jean-Claude Andro, sous Richelieu et sous Henri IV.

ANS le domaine de la poé-sie comme dans celui du roman, Charles Le Quintrec s'est imposé, depuis vingt-cinq ans, comme le chantre de la Bretagne : non seulement d'une terre mais d'une spiritualité. Le poète y retrouve sa pureté, son accord avec des êtres qui savent regarder vers la mer pour s'inventer des légendes. Le romancier, notamment dans les Chemins de Kergrist, le Dieu des chevaux et la Ville en loques, sait s'y détourner de son siècle pour vivre dans un temps mythi-que, comme si la société et le rationalisme étaient indignes de la quête de soi. Cet esprit, on le rencontre une fois de plus dans le Christ aux orties (1), récit picaresque et édifiant du temps de Richelieu.

Personnage haut en couleur. aimant la bagarre comme la contrition, la rapine comme le beau geste gratuit, les diableries comme les actions qui sauvent,

Thibaud de Locmaria parcourt la Bretagne en bretteur et en pénitent : dans sa jeunesse, il ne fait pas la différence entre ke bien et ke mal. On soupçonne même que s'il fait blen c'est pour se racheter, alors que son tempérament le porte vers le mal. Opportuniste, il joue de 68 foi réelle et trampe son monde. Il lui arrive cependant de se montrer généreux et de risquer sa vie, en se moquant, Soldat de Dieu ou soudard de Dieu? Thibaud de Locmaria n'est pas le genre de mousquetaire qui se penche avec sérieux sur ses diverses vocations : il sante de l'une à l'autre, avec une ailégresse de d'Artagnan. Cette vie échevelée ne sauralt

demeurer insensible à l'extrême misère qui règne en Bretagne La grace tranquille succède un jour à la grâce caracolante, et l'évolution s'accomplit assez vite. Avec ardeur et conviction. Thibaud de Locmaria devient une sorte de Vincent de Paul avant la lettre. Décidé à aider les pauvres, il se fait pauvre, jusqu'à l'extrême paroxysme du dévouement et, en poète, jusqu'à l'anonymat. Cette métamorphose, Charles Le Quintrec sait fort bien qu'elle ne doit pas servir de lecon directe : la vrale

littérature aujourd'hui ne supporterait pas de se mettre à la traine d'une Eglise, quelle qu'elle soit. Son héros, après avoir vecu en pécheur et avoir senti le soufre, ne se convertit pas selon les règles : sa sainteté est si particulière, si grave, si effrayante pour autrui, qu'elle

Une langue pleine de trou-vailles lyriques et un emporte-ment contagieux font de ce livre le résumé d'une marche à l'absolu qui ne dolt rien au dogme. On imagine un Barbey d'Aure-villy et un Léon Bloy y adhérant

Un chevalier remnant

C'est également un aventurier breton, Guy Eder de Beaumanoir, ou La Fontenelle, que Jean-Claude Andro met en scène dans les Fontaines écarlates (2). La jeunesse de ce chevalier remuant. contemporain de Henri IV, ressemble à celle de Thibaud de Locmaria : il pille, il guerrole,

il rend la justice à sa façon, il

de lui imposer leur loi. Comme il a un ami prêtre et une femme almante, il salt à l'occasion être raisonnable et se montrer doux. Mais l'avidité le reorend et nous le voyons prisonnier, sur le point d'être roue en place de Grève. Il n'échappera pas à son

Ce court récit, qu'on eût pré-fère plus étoffé, plus riche en ramène à l'époque de Walter Scott et de Théophile Gautier. Il lui manque l'intériorité.

ALAIN BOSQUET.

(1) Le Christ aux orties, de Charles Le Quintrec. Albin Michel. 272 pages. 65 F. (2) Les Fontaines écarlates, de Jean-Claude Andro. Flammarion. Jean-Claude a.. 208 pages. 50 P.

• « Minuit », la revue littéraire bimestrielle publiée par les éditions de Minuit, s'arrête de paraître. Dans l'éditorial de ce cinquantième et dernier numéro, Jérôme Lindon s'en explique, invoquant l'augmentation des coûts de fabrication et le blocage des prix. One revue qui meurt, une de plus. Ce dernier numéro, qui coûte 22 francs, a pour titre « La puissance des mouches »,

## histoire littéraire

## «La cuisine futuriste»

'Al ril Dieu que j'ai ri! Ça fait du bien. Plutôt que le rire d'ailleurs, la lecture dégustation de la Cuisine futuriste procure à l'amateur cette iubilation intellectuelle à quoi l'on reconnaît finalement la qualité d'una œuvre.

Cet ensemble de textes de Marinetti et Fillia. les « séroprophètes - du futurisme Italien des années 30, est pour nous un inédit : la Cucina futurista (1931) n'avait pas encore sa traduction française Celle de Nathalie Heinich est pétulante, piquar preste, précise : latine pour tout dire, comme l'est dans sa rigueur et son mouvement l'étudepréface qu'elle donne aux élucubrations de Marinetti.

Elucubrations, divagations ? A la riqueur, si l'on isole la « cuisine - de l'ensemble du mouvement futuriste, dont elle est la manifestation tardive et presque finale. Mais II s'agit bien de futusement délibéré des traditions.

Celle de la cuisine, depuis toujours, veut qu'un mets soit, en progressant, réalisable, mangeable, agréable au goût, flatsine futuriste, un mets; une recette, doivent être d'abord « signifiants » d'une intention.

D'où leurs intitulés : aéronist tactile avec cobruits et copiuie de barbe-à-papa ou sautenchair, e polybolsson futuriste ». D'où aussi l'accent mis. solt sur la miniaturisation, soit sur l'exagération, soit sur la contradiction. Manger n'est nen. 'si l'on ne mange pas des œuvres

Cette rhétorique raffinée du plat comme œuvre signifiante, nous surprend moins aujourd'hui. Roland Barthes est passé par là, et sa démonstration incluive de la primauté des significations sociales dans les recettes de cuisine commercialisées. Ses thèmes et ses accents sont déjà dans Marinetti. Lecture Iudique, lecture poétique, certes. Lecture

JACQUES CELLARD.

\* LA CUISINE FUTURISTE de F.T Marinetti et Fillia. Tra-duit de l'italien et présente par Nathalle Heinich. Ed. A.-M. Mé-taillé, Diff. POF. 174 p., 56 F.

# Le Grand Robert.

Toute la richesse de l'analogie. Quiconque a observé la façon dont évolue une conversation a déjà tout compris de l'analogie.

L'analogie qui permet de passer d'un mot à un autre, d'une idée à une antre. De rebondir de richesses en richesses, de nuances en précisions. L'analogie qui est le principe même du langage et le cœur de la méthode du

Le Grand Robert est alphabétique pour chasser les 60 000 mots qu'il

Mais il devient analogique pour permettre de trouver un mot incomm à partir d'un mot que l'on connaît. Pour offrir de chaque champ d'expression une vision globale et complète. Par un système de renvois, la méthode analogique permet à partir d'un mot donné de découvrir tous les mots de même sens, ou de sens proche, tous les an premier

An mot "doux" par exemple on ne trouve pas moins de 130 mots de sens proches et plus de 50 contraires, répartis en 3 familles de sens, et plus de 20 emplois différents, employés dans les contextes de 40 citations choisies.

Un outil pour la vie d'aujourd'hui. Chaque époque a son vocabulaire, sa culture, ses personnages marquants. Et, chaque époque a son dictionnaire. Parce qu'un dictionnaire n'est pas un musée mais le reflet de son époque. Un ouvrage de référence, un outil, un allié pour



Mieux qu'un dictionnaire, un outil de communication.

du XX<sup>6</sup> siècle, ce diction-naire c'est le Grand Robert. Mots nouveaux, anciens ou même oubliés, expressions, tournures, citations récentes, personnages contemporains, héros de livres célè bres, de films, de bandes dessinées... tout ce qui caractérise notre culture contemporaine et l'histoire de notre civilisation à tra-

en quelques chiffres. Le Grand Robert en 11 volumes réuni un visi grand dictionnaire de la langue française (7 volumes et 6 000 pages) et un visi grand dictionnaire des noms propres (4 volumes et 3 200 pages). En plus des 60 000 mots et des

40 000 noms propres qu'il contient, il offre 200 cartes et plans originaux, 5 000 illustrations en couleurs et plus de 200 000 citations emprunté anx meilleurs anteurs français de François Villon à Françoise Sagan.

Le Grand Robert

Tous les iours. Chaque jour, ou presque, vous éprouverez votre Grand Robert. Pour vérifier le sens d'un mot, une définition, une date. Pour finir votre grille de mots croisés, ou pour en trouver la clé. Pour éclaircir une idée et trouver ou prendre le mot juste. Pour répondre aux questions de vos enfants, ou, tout simplement pour rêver, en vous laissant porter par la richesse des idées, des Arta, des Sciences, des Lettres, des événements, des pays, et des mots de notre langue avec tont ce qu'ils

## Avec 127 F. recevez ces 7 volumes.

L'essentiel et le meilleur. Le monde dans lequel nous vivons nous abreuve tous les jours d'une masse d'informations. Mais cette pro

nient: on peut s'y noyer conducteur. Vous le trouverez dans le

Pour s'y retrouver, pour en tirer l'essentiel et le meilleur, il faut un fil

Etre écouté est une condition nécessaire à toute communication. Il n'est pas utile de parler fort ou d'employer des mots rares et complexes. Il suffit d'employer les mots justes. De

nures fortes et précises. Ce pouvoir, ce "savoir dire", le Grand Robert vent vous l'offrir et chacune des lignes de ces 11 volumes y contribue.

car, la maîtrise du langage est une nécessité, tant pour l'épanouissement intellectuel des enfants que pour Pharmonieuse insertion de chacun C'est là une mission importante

Dès demain au centre de votre bibliothèque. "Cette œuvre va rendre les plus grands services à tous ceux qui usent de la langue française avec le souci de la respecter et lc désir qu'elle les

Offre

exceptionnelle. A tout acquéreur du Grand Robert de la Langue Française, nous offrons la possibilité de recevoir sans droit de réservation supplémentaire et selon les conditions exceptionnelles exposées dans le bon à découper, le Grand Robert des Noms propres en

Cet ouvrage illustré de plus de 5,000 photos en couleurs et de plus de 200 cartes et plans originaux, complète harmonieusement le Grand Robert de la Langue Française en 7 volumes. Grace à cette offre, c'est ainsi 11 volumes élégamment reliés "havane" que vous pourrez, dès demain, mettre au centre de votre bibliothèque.



I de profiter tout de suite de voire offre en vous demandant ne faire parvenir :
I le Grand Robert Luxe reliure havane en 7 volumes,
I le Grand Robert Luxe reliure havane de la Langue Françaist en
7 volumes et le Grand Robert des Noms propres en 4 volumes (soit

Il vennees au tomi.

Le vous adnesse avec le présent coupou la somme de 127 F, correspondant aux droits de réservation des 7 volumes du Grand par C chèque bancaire, CCC.P, on C mandat-lettre, à l'axelusion tout auxe mode de paisement, établi à l'ordre de Socodi.

Je cheisis de régler le solde selon les modalités suivantes :

Je cheinia de régler le solde selon les modalités suivantes :

Cau comptant les 7 volumes an prix de 3475 F (soit an prix total de 2488 P plus l'avance versée de 127 P).

Cau comptant les 11 volumes an prix de 4206 F (soit an prix total de 4878 F plus l'avance versée de 127 P).

Votre facture une parviendra en même temps que les volumes commandés et je la réglerai dès réception.

Cà crédit les 7 volumes au prix total de 3100,90 F correspondant à 28 mensanités de 123,30 F en taur effectif global de 24,80 %.

Cà crédit les 11 volumes au prix total de 5281,30 P correspondant à 23 mensualités de 234,10 F en trox effectif global de 24,80 %.

préalable me seront transmises on nême temps que les volumes.

J'al blen noté qu'à réception des ouvrages, 7 ou 11 volumes, le disposezzi d'un délai de 7 jours pour remouer à non achat en vous renvoyant, à vos frais, les volumes dans leur embellage d'orignes d'in del les renvois pas dans es délat, vous pourres considérer que schat est confinné et me facturer selon les modalités que j'ai choir



A ceux qui auront comman-dé le Grand Robert et quel que aoit le mode de paiement choisi, sera offert gratuitement la repro duction en tirage limité, sur papier chiffon, de 5 planches ex-traites du "Livre de Lecture

Ce chairmant ouvrage du XVII<sup>e</sup> siècle, imprimé avec des clous sur du papier à chandelle, est un objet rare et peu connu. Ces extraits constituent un cadesn exceptionnel que le Grand Robert est keureux d'offrir à ses

Offre valable 2 mois à compter du 2 septembre 1982.



## JOURNAUX LITTÉRAIRES D'AILLEURS

## Les «papes» de la critique allemande

relis - de 1968, la revue Kursbuch, récemment fondés par Hans Magnus Enzensberger. avait consacré un numéro mémorable à l'agonie de la critique littéraire bourgeoise. On y criaît haro our les papes qui louent et condamnent du haut de leur autorité. sans justifier leurs critères, comme investis d'un charisme qui n'admet

Une décennie plus tard, cette Mercel Beich-Banicki continue à officier dans la Frankfurter Alloemeine, Jörg Draws et Joachim Kaiser dans la Süddeutsche Zeitung, Hellmuth Karasek dans Der Spiege Fritz J. Raddatz dans Die Zeit. Lorsque paraissent le nouveau Gün-Bernhard, ces quelques papes et ieurs curies rédactionneiles publient leurs bulles à quelques jours d'intervalle. La ton est donné. Les autres journaux n'apportent qu'e

#### A la gauche de Die Zeit: Fritz Raddatz

Quelques autrés journeux parlent d'une , voix personnelle. Mais la Frankfurter Rundschau, par exem-ple, très appréciée des intellectuels de gauche, a une diffusion rela-tivement modeste. Et à droite Die Welt a bien perdu de son prestige, et souffre de volsiner, au sein du groupe Springer, avec cette effrayante machine à décerveler qui

Tout intellectuel qui se respecte

blié à Hambourg sur papier-journal de grand format. If parcourt non sans agacement les pages politiques et économiques, avant de se ré-galer du supplément artistique et « Foullieton ». Car Die Zeit entre-'tient une sorte de contradiction entre le néo-libéralisme de son Idéologie économique et sociale

Fritz J. Raddatz, le chef du « Feuilleton », est le seul dans Die de la France depuis le 10 mai 1981. Né en 1931 à Berlin, Il a vécu jusqu'en 1958 en R.D.A., comme journaliste et lecteur chez un éditeur. Il a publié une anthologie et une biographie de Kurt Tucholsky, travallié aux éditions Kindler et Rowohlt, avant d'entrer à Die Zeit en 1971.

Fritz J. Raddatz s'est fait une écialité des grandes interviews littéraires, qui paraissent d'abord dans son journal, puis regroupées en Il donne libre cours à une agressivité inhabituelle, comme cette conversation avec Max Frisch qui commençait par ces mots: soixante-dix ans tout le bilan de

Hans Mayer, un des mentors de la littérature allemande des années 60, qui fut professeur de l'ittérature à Leipzig jusqu'en 1963, pufond dans Die Zeit. Il alme à rappeler ses conversations avec Thomas Mann, Robert Musil et Bertolt Brecht, et appartient à la génération de ces humanistes nécmarxistes marqués par Adomo et

Sous l'Impulsion de Fritz J. Raddatz. l'observation de la vie litté-raire de R.D.A. s'est efforcée dans

Die Zeit de surmonter l'anticomnisme qui obsède la piupart des chroniqueurs quest-al Car la littérature de R.D.A. reste trap méconnue en R.F.A. Et si Biermenn ou Christa Woll ont d'abord du leur popularité aux traças que leur a fait subir leur Etat. l'attitude en R.F.A. à l'égard d'Anna Seghers souffre des préju-

Certains réprochent à Fritz J. Raddatz de se tailler des succès mondains sous couleur de portei brûlet au flanc du bourgeois conformista. Chacun se souvient outre Rhin du scandale suscité en octobre 1979 par un article de Raddetz sur la renaissance de la et persécutions au temps du nazisme? Pas pour tous, affirmait Raddatz, qui accusait hâtivement Günter Eich. Peter Huchel, Wolfgang Koeppen, et bien d'autres, de s'être arrangés à l'amiable avec le nazisme. On en parla tout l'automne et tout l'hiver.

Frankfurter Allgemeine: les éreintages de Reich-Ranicki

Les pages littéraires du Zeit se limitent à quelques grandes noucomptes rendus. La Frankfurter Allgemeine, qui publie chaque jour justice à un beaucoup plus grand nombre d'ouvrages, sans négliger les un lournal conservateur et sérieux. proche das milleux d'affaires et boudé par la jeunesse. Elle doit sa personnalité littéraire au plus inamo-vible et au plus redoutable des papes de la critique allemande, Marcel Reich-Ranicki.

Né en 1920 en Pologne, Reich-Ranicki vécut à Berlin dès 1929. Déporté en 1938, il survécut dans le ghetto de Varsovie, dont il put fuir en 1943. Après la guerre, il travailla d'abord en Pologne, avant de s'installer en Allemagne. Critique au Zeft de 1960 à 1973, il est passé à la Frankfurter Allgemeine en 1974, Ses jugements péremptoires lui ont attiré autant de haine que de respect. Le jeune égrivain Rolf Dieter Brinkmann réclamait une mitralliette pour éduire au silence ce juge sévère

Marcel Reich-Ranicki excelle dans même quelque orqueil de sa férocité, puisqu'il n'a pas hésité à rassembler en un volume les plus malvellantes de ses critiques. On y trouve Thomas Bernhard taxé de bavard ennuveux en 1969, et la

den lettres allemandes.

mênre année, Günter Grass de maniériete sans inspiration.

L'affaire Ernet Jünger a confirmé l'incompatibilité d'humeur des deux grands « feuilletons » littéraires. Au sein du jury qui décerné le prix Goethe de la ville de Francfort. Joachim C. Fest - auteur d'une grande blographie de Hitler, rédacteur en chef de la Frankfurter Allgemeine, avait fait pencher la balance cour Junger. Les jours suien se rangeant dans le « parti cethétique » contre les factions politiques. Fritz J. Raddatz conclusit, de son côté, dans Die Zeft, que, préfasciste ou non, Ernst Jünger n'est qu'un «écrivain de second ordre ».

Martin Walser a toujours été une des bêtes noires de Reich-Ranicki, dont la compte rendu d'Au-delà de famour (1978) commençait en ces

même une seule ligne. > En revanche, Reich-Ranicki a quelques protégés, comme Wolfgang Koeppen

Martin Walser n'en a pas moins confirmé sa popularité auprès d'un public de plus en plus large. Les papes de la critique ont-ils tout le pouvoir qu'on leur prété ? Les meilrendu dans Die Zeit ou la Frankturter Aligemeine. On estime à romans de quetre sous vendus en klosque. Un Raddatz ou un Reichdans le combat littéraire. Mais leurs faits d'armes ne changent pas grandchose sux grandes man marché du livre.

JACQUES LE RIDER.

## Réponse au «Spiegel » à propos de Jünger

PEU avant de recevoir le Prix Goethe, l'écrivain Ernst Jünger avait donné méro 33, 1982), dans laquelle il mettait en cause un de nos Rambures, l'accusant d'avoir « faisiflé » ses paroles dans un entretien paru dans le Monde du 22 février 1973. « Aujourd'hui encore, avait-il dit, je ne puis pardonner à Hitler comme à Guillaume II d'avoir gaspillé cet instrument magnifique qu'était

A présent Jünger dément ces propos : L' a interviewer du Monde avait falsifié ma formu-lation, a-t-il dit au Spiegel. Il m'avait promis de me montrer le texte encore une fois avant son impression. Comme l'intervieu

était passée sans que je l'aie revue, je l'ai appelé : « C'est incroyable, qu'avez-vous donc fatt de mon texte? » lui ai-je dtt. L'homme m'a répondu : « J'aime les tormules acérées,» « Aimezles donc, lui ai-je dit, mais pas à mes dépens s'il vous plait.

J.-L. de Rambures nous a adressé sa lettre de réponse au Spiegel : ( ... ) . Je dois malheugrande énergie, écrit notamment notre contaborateur, contre l'assertion de Jünger selon laquelle faurais e falsifié » ses propos. N existe une bande magnétique de estie interview. Fai également en ma possession une lettre dans laquelle Kinger, trois jours après la parution de l'interview dans le Monde, me félicite pour la qualité de mon travail.

» Ce n'est que le 5 mars, après que l'interview eut commencé à provoquer dans la presse allemande une violente polémique dirigée contre Jünger, que celuici m'a demandé de faire paraître un rectificatif aux termes duouel faurais mai compris ses pro-

» Je considère Ernst Jüuger écrivains de notre époque, quoique ne partageant à aucun point de vue ses opinions politiques. J'admire son courage à défendre des opinions non conformistes. Je suis d'autant plus surpris (et décu) de constater que ce courage ne va pas jusqu'à accepter, les critiques que de telles opinions

## lettres étrangères

## Le dernier paladin

● Une truculente épopée moyenâgeuse imaginée par Conan Doyle.

UAND Nigel Loring, jeune noblian du Hampshire. rêve gloire, fortune et avancement, c'est la douce France qu'il voit en songe, ce pays de cocagne où il fait si bon vivre et se hattre cette terre d'élection où les chevaliers à grosses rançons se cueillent comme des fruits mûrs. Rien de surprenant à cela : Nigel est anglais, et. en cette seconde moitié du quatorzième siècle (quelques années à peine après la grande Peste noire qui a vidé l'Europe du quart de ses habitants), la guerre de Cent Ans, cadre de la truculente épopée héroi-comique de Sir Nigel et de sa Compagnie blanche imaginée par Sir Arthur Conan Dovie. bat son plein.

Spolle, ruiné par une grosse abbave voisine affamée de terres Nigel Loring n'a pas le choix : s'il veut maintenir son rang, s'il ne veut pas retourner à la pièbe pauvres, il doit s'équiper en armes et partir sur les traces Examiere d'Edouard III. Henreu-

èquivalent britannique de notre Du Guesclin et vieil ami des Loring, prend le jeune Nigel comme écuyer, étape indispensable pour celui qui veut acceder à la chevelerie.

Même à cette époque de joutes et de tournois incessants, Nigel est bientôt regardé par ses nouveaux compagnons comme un paladins. Formé par son altière grand-mère, lady Ermyntrude, il ne jure que par les chevaliers de la Table ronde et applique à la lettre les devoirs de son état : désintéressement total absolue fidélité à la dame de ses pensées et à son souverain, appétit insatiable pour le danger. Autant de qualités bien rares, même chez. ses compagnons. Nigel ne peut croiser le chemin d'un homme en armure sans le provoquer courtoisement, dans les strictes formes de l'étiquette chevaleresque.

Pour le père de Sherlock Hols, les aventures impérissables du détective victorien et de son acolyte Watson passaient an second plan en regard de ces deux romans moyenageux écrits à quinze ans d'intervalle et qu'il son œuvre. Si l'humour du

conteur est toujours présent, si Conen Doyle ne se prive pas de montrer les travers de son héros, « petit coq dore intrépide », il n'en restitue pas moins, avec un réalisme et un pouvoir d'évocation remarquables, la vie quoti-dienne, l'atmosphère naturelle de violence, la religion omniprésente et omnipotente, le pittoresque de ce Moyen Age finiseant, leurs, de brigands et de moines etrants, ses cours seigneuriales à la fois frustes et rutilantes, ses batailles sanglantes où l'archer anglals muni de son bois d'if est roi : victoire de la liberté sur l'esclavage, de l'unité sur les divisions fratricides assure l'auteur. Réconciliés, le paysan saxon et le noble normand marchent la main dans la main. Ce paysan, guerrier émérite, n'est-il pas l'homme le plus libre d'Europe, seul maître de son lopin de terre? Et le royaume de France, avant d'être victime des Anglais. n'est-il pas déchiré par les granda féodaux qui nient l'auto-

\* SIR NIGEL et LA COMPAGNIE BLANCHE, de Conan Doyle, NEO, coll. « Armes blanches s. 342 pages, 98 F.

es arts -

rité du mi et pressurent leurs

misérables seris? Rule Britan-

ALEXIS LECAYE.

## C. S. Lewis pour tous

concitoyen Wyndham Lewis) est né à Belfast, en 1698. Après de brillantes études à Oxford, Il fut saisi d'une grande passion, celle de l'occulte, puis, subitement, se convertit au christianisme, en 1933, A partir de ce moment, il se consacre à la propagation de sa foi, et ses livres de combat chrétien auront un énorme succès. (Si Dieu écoutait, Vollà

sion plus souvent que nous le pensons de découvrir des trésors ; en particulier s'ouvriraient à nous des continents entiers de l'imaginaire que l'état actuel des choses littéraires, où prédominent l'analyse psychologique ou la critique sociale, laisse inexplorés ou relègue dans des lit-tératures plus ou moins margices ouvreges auton dit insternent ou injustement a pour enfants ».

C'est ainsi qu'il faut se ré-

jouir de voir paraître en fran-

cais les Chroniques de Narnia sept livres en tout, dont deux sout déjà disponibles — écrites expressément pour des enfants, mais qu'on peut lire à tout âge. Comme c'est souvent le cas en Angleterre — et en général pour les meilleurs livres destinés aux pas spécialisé dans ce genre littéraire : professeur à Oxford puis à Cambridge, spécialiste de littérature médiévale, chrétien fervent et théologien pugnace, C. S. Lewis était déjà très connu dans des domaines tout différents lorsqu'il écrivit en quelques annèes (1950-1956) ces contes de fées — sans fée — qui sont très rapidement devenus des classiques. Les enfants, apparemment, n'ont aucune peine à entrer à Narnia, quelle que soit la voie toujours inattendue par où on pénètre dans ce monde parallèle au nôtre, et à rencontrer avec joie les personnages à la fois étranges et famillers qui le peuplent : animaux doués de la parole, mais qui n'ont rien d'hommes déguisés, nains et géants, faunes, dryades, centaures et licomes, sorcières, et même êtres humains - sans compter celui qui est d'une certaine façon le principal héros de cet univers, bien qu'il ne fasse pas nombre avec les eutres, Asian, le lion souverain.

Le succès des contes de Naznia tient d'abord, certes, à ce qu'il s'agit d'excellentes aven-tures où les duels et les petits déjeuners sont également succulents. Meis ce plaisir ne vient

pourquoi je suis chrétien, éd. du Cerfi. En 1954, il est nommé professeur de littérature du Moyen Age et de la Renaissarice à Cambridge.

Il meuri an 1963, à Oxford, laissant une courre d'une extraordinaire diversité, pour lecteurs de tous âgas et de toutes croyances, que nous commençons

plus dureble aussi, il tient à la qualité propre du monde de Narnia, et à l'expérience qu'en fait le lecteur. Ce monde est un monde imaginaire, mais non pas an sens où ce serait un monde de rêve, où l'imagination serait. banalement, un moyen d'échapper à la réalité. Ce n'est pas d'ailleurs un monde facile ; non seulement le danger n'en est pas absent mais les réalités les plus difficiles à vivre ne sont pas cachées sux enfants comme l'angoisse de certains choix, le conflit, la trahison, la peine qu'il y a à supporter le temps, et la mort même.

Mais c'est aussi un monde merveilleux à vivre, où toute aventure est toujours une bonne aventure, où la joie éclate à tout

moment, car elle est enracinée

Le mal de la Terre

I nous lisions les livres de pas seulement de l'excitation de dans une espérance irréductible. C'est notre monde aussi, bien sûr, selon l'idée que s'en fait Lewis; ou plutôt Namia est une figure, une construction imaginaire qui permet de révéler en sens propre, de faire voir et quasi toucher des aspects de la réalité que la vie quotidienne ne nous laisse percevoir que trés imparfaitement. C'est là une des fonctions essentielles de l'imagination créatrice, que Lewis aime à appeler « mythopolétique », et il en a donné un exemple particulièrement réussi en créant le a mythe z de Narnia.

irène fernandez.

\* L'ARMOIRE MAGIQUE et LE PRINCE CASPIAN, de C.S. Lewis. Traduit de l'anglais par Anne-Marie

## Un panorama général des travaux des grands designers de l'après-guerre, des chaises Knoll aux robes "new look" de Christian Dior, de la carrosserie de la D.S. Citroën aux posters des Beatles. La visite d'un musée qui ressem-

ble à notre vie quoti-

dienne. 224 pages, prix

195,00 F.

Bordas LE MONDE A LIVRES OUVERTS sique du genre, cette trilogie de science-fiction que Lewis écrivit entre 1938 et 1946, après sa conversion, présente la eingularité d'avoir un contenu théo-logique. Il ne faudralt pas pour thèse : le combat cosmique auà participer, et qui se passe successivement sur Mars, puls aur Vénus, pour culminer sur notre planète, n'en est pas moins passionnant pour mettre à contribu-tion l'angélologie médiévale... Là si, si Lawis a choisi cette forme littéraire, c'est qu'elle lui permettait d'élaborer ce qui s'étalt d'abord présenté à lui en lmages : un espace chargé de vie et comme musical, un océan

doré porteur d'îles flottantes.... et parce que l'imagination est toujours pour lui un moyen de ·réaliser» ce qu'on ne saisit autrement que d'une manière cent, innocent de la cruauté et de l'avidité qui le souillent allleurs, et dont l'Eve superbe qui y règne a l'originalité de ne pas son contraste avec une Terre « sliencieuse » parce que le mai qui est en elle la sépare du concert des mondes. Ce mai est décrit de manière très concrète sous ses formes politiques et de la trilogie, un des plus intén'est pas le plus réussi, et dont on peut regretter que la traduction française l'ait partois indûment abréce.

\* LA TRILOGIE DE BAN-SOM : « Cette hidense puis-sance », « Voyage à Vénus » (traduction de Frank Strus-chitz). « le Slience de la Terre » (traduction de Marguerite Faguer), de C.S. Lewis-Neo, 49 F



alautin Walser n'en 2 283 Totipotimi sa popularité aures de pius en pius e passon de la critique cri Series Brages de l'édition s'inflêts se pessent asement de la Refer Allgemeine. On 360 millions par an le nombre rooms de quatre sous entre a ficiente. Un Raddatz de la servicion Randell se veulent des dens le combat littéraire panelie de livre.

JACQUES LE RIDER

## os de Jünger

S Ce n'est que le 5 mar. ens que l'intervien ent comment ntocoquer dans is on ... mande une violente son The dirigée contre Junger. ........ er m'a demandé de la . . un rectificatif aux terms tay faurais mai compr.

» le considère Em comme d'un des par deritaries de notre estados. ene ne partageant : -de vac ses opinion. des opinions non de sus d'artant plu Aèqui de constaterege ne va pas :us : les articues que de :: **doutains** nécessars

sis chrétien, éd. da Com E may de filèrature du V: y & Cembridge.

r**dans une espéran**ce C'est noire monoally soirs Legis: on pluted Name figure, and comme. name qui permet es ? quest topother des ... eletter our in vie this nous labor purce : impariatement Call. ionations exemple as nation creature appeter e myster. Con a desire when enterenent male et al. a anythe a de Nation

IRÊNE FERNANDIZ

\* L'ARMOIRE MAGICIO PERCE CEPTEN. Principal de Parties per Attende seen de chat pritte ... he put M W should volume.

## e la Terre

On reconstra to Diabete Vend de Leets, monte de de Fanctie qui THE ALCOHOL: End Vision & Proping TORK IS THE See Contrasto 245 A STRUCT OF THE PARTY THE 100 M scan des monant II Marie de Marie AND THE CHART IS NOT THE the la tripped at the PRESENTS PROTESTED THE DEC IN CASE an page regretter and ton transace .1 - MARIN - MOSES (

A LA TRICOGIE PI SAN MORE 1 R CALL TO THE PARTY OF T emplem de reste childs of Silver to the live to the silver t tenth de C. h. Lenande

## LE FESTIVAL DE VENISE

LE RETOUR DE CESARE ZAVATTINI

## La folie des mal-pensants

On l'attendait comme un petit venement, du moins parmi les Italiens toutes générations mêlées, ce premier grand film « expérimental ». produit par la radio-télévision itaienne, du père fondateur du néoréalisme, le coauteur des films de Vittorio de Sica, Sciuscia, Umberto D. Miracle à Milan : Cesare

Zavattini a écrit son histoire, bien sûr, l'a mise en scène et l'interprète lui-même. Le titre résume un peu avec son a final trois fois repris, la Verita'aaa, l'expérience d'une vie de conteur et d'écrivain de cinéma, cet effort permanent jamais découragé de traquer l'infinitésimal des rapports humains, la qualité unique de toute pensée, de toute émotion, de l'individu même le plus anonyme.

La « vérité » dont il est question cette fois, elle sort de la bouche d'un vieux fou enfermé dans un asile de fantaisie, revêtu de l'uniforme blanc indispensable, entouré de jeunots plus incompétents, plus à côté de leurs marques les uns que les autres.

Il a quatre-vingts ans, n'arrête pas, souvent en gros plans, de déblatérer sur la paix, seule manière, selon lui, d'être intelligent. Il s'en prend aux faux chrétiens. Il intervient sur la chaîne de la télévision où chacun accouche de ses quatre vérités. Dans qu'une femme enceinte accouche séance tenante. Il s'en prend au pape, impuissant, prisonnier de sa dialectique. Le film s'achève quand Zavattini s'adresse directement au

Œuvre intraduisible, difficile à sous-titrer, vision d'un poète porté par sa « folie » inépuisable. Ignorant toute politique, ennemi des hommes de pouvoir, des manipulateurs, Cesare Zavattini orêche, si le terme trop chrétien n'était un peu déplacé, une communication par la base, une rencontre entre ceux qui vivent pleinement leur quotidien, l'œil toujours vif. le cœur battant la chamade. Rond comme une boule, notre citoyen-poète se démène, bondit, frémit, se raconte, raconte selon les règles de l'anti-cinéma le plus parfait comment ne pas couler tous à pic en cette fin de vinctième siècle.

#### **Ambiguité** hongroise

Malicieusement, les organisateurs du Festival avaient couplé ces soixante-cing minutes d'improvisation très calculée avec une autre fable sur la paix, hongroise cette fois, d'une centaine de minutes : Guernica, de Ferenc Kosa. Une jeune ouvrière de Budapest clouée devant sa télévision se laisse fasciner, presque dévorer comme l'oiseau par le serpent, par toutes les horreurs qu défilent, la menace de mort généralisée. Elle remarque un sculpteur qui a inscrit son cri de protestation dans le rocher. Elle va le trouver. Elle n'en gagnera pas pour autant son salut

Le film glisse à travers les symboles, et d'abord le visage de cette ieune femme attentive, perdue dans sa quête d'ailleurs improbable.

## Le Monde

5, rue des Italiens 75427 PARIS - CEDEX 09 C.C.P. Paris 4297-23 **ABONNEMENTS** 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE-D.Q.M.-T.Q.M. 273 F 442 F 611 F 780 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 533 F 962 F 1 391 F 1 82 962 F 1 391 F 1 820 F ÉTRANGER

(par messages L - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 313 F 522 F 731 F 940 F

IL - SUISSE, TUNISIE 386 F 667 F 949 F 1 230 F Par voie aérienne Tarif sur demande. Les abonnés qui paient par chèque postal (troit voiets) vossiront bien joindre ce chèque à leur demande.

Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semaines on plus); nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins

avant leur décert. Joindre la dernière bande d'envoi à Veuillez avoir l'obligeauce de

rédiger tous les nous propres en capitales d'imprimerie.

Ferenc Kosa pousse un cri d'horreur qui n'est pas de commande. Une fin ambigue nous laisse pourtant sur

Le Goût de l'eau, d'Orlov Seunke (Hollande), ne prend aucun détour pour opposer la bureaucratie indestructible à la violence libératrice. Un assistant social d'un bureau ouvert à tous vents, recueille une fillette de quatorze ans une enfant sauvage brusquement orpheline et prête à bondir, griffer, mordre tout ce qui releve de la discipline sociale.

Orlov Seunke ne serait pas Hollandais aujourd'hui s'il ne posait pas d'emblée l'équation : toute contrainte, quelle qu'elle soit, égale mort de l'individu. Il réussit à créer sous nos yeux un rapport presque physique entre son gentil quadragénaire un peu perdu et sa ieune lionne. La tendresse perce, sans larmes, sans complaisance, avec une caméra qui balaie l'espace à perdre haleine. Un bien bezu film.

La Straniera (l'Etrangère), première œuvre d'un cinéaste portugais de vingt-trois ans, Joao Mario Grilo, se veut aussi raffinée, esthète avec amour, que le Goût de l'eau patauge dans son débraillé. Avec ce goût inné de tout cinéaste portugais digne de ce nom pour la non-concordance du temps, pour l'interpénétration permanente du souvenir, de l'imaginaire et du présent, Joso Mario Grilo saute les ans, les pays - tout se passe au Portugal, mais nous n'arrêtons pas de penser à l'Espagne, - les amitiés contrariées, pour un kaléidoscope d'une éducation sentimentale filmée en des couleurs de velours, au risque parfois d'affadir le propos. Tant de maîtrise chez un cinéaste si jeune : on pense aux débuts de Bernardo Bertolucci, dont Joao Mario Grilo. effectivement, se réclame.

LOUIS MARCORELLES.

## PLEIN AIR

Le concierge de l'hôtel des Bains est parfait : avec un rouleau de scotch généreusement déployé, il rafistole le faux ongle rouge qui a voulu s'évader de l'annulaire d'une cliente américaine. Sur la terrasse de l'Excelsior, Lou Castel, acteur du film de Bellocchio, regarde, d'un air man qui signe des autographes entouré d'une nuée d'enfants tout iuste sortis de la mer. Au bar, Satyajit Ray ne porte pas son sari blanc des grands soirs, comme à Cannes, mais mange noblement des cacahuètes. Enfoui dans un trop grand fauteuil de rotin, Marcel Carné feuillette sagement un catalogue.

Le soir, au restaurant, on peut entendre un couple de Français commenter ainsi le programme : « Les Portes du Paradis en version intégrale de quatre heures à partir de minuit, c'est de la folie... Tu as vu. Robert Kramer a encore frappé, le film s'appelle

A Venise même, sur le Campo San Angelo, on peut voir les films qui sont passés la veille au Lido. En plein air. Le cinéma de in air, c'est formidable. Surtout si le film est ignoble. Surtout s'il pleut. Voir un film abiect sous le déluge, c'est délicieux. Le tonnerre et les éclairs deviennent les invectives des dieux du cinéma mécontents.

Mais aorès la pluie, le beau temps. Voir sous un ciel étoilé un dans un dialecte saxon dont aucun spectateur ne peut comprendre le traître mot, c'est vraiment grisant : des têtes volent sous la lame de l'épée, des animaux sont embrochés et des petites filles se métamorphosent en vieilles femmes qui ont de la conjonctivite. De quoi faire de beaux

Ces projections, qui ont aussi lieu tous les soirs, derrière le Palais des festivals, dans l'espace appelé arena, où l'on peut voir d'affiléa deux films de la compétition, ont quelque chose de vivace. Elles sont fréquentées par les ieunes de Venise et du Lido. qui viennent en bandes, ou par couples, avec des carnets de tickets détachables ou des cartes d'abonnement qu'ils tentent de faire passer aux copains fauchés par l'interstice d'une grille.

ils sont pour la plupart étudiants, et ne se laissent pas faire. Quand quelque chose leur paraît trop gros, bêta ou prétentieux, ils hurlent. Mais aussi ils sont prêts à rire ou à pleurer sans rancune. Pour un cinéaste, un bon accueil de son film par ce public doit être la plus belle récompense. Pourtant, il y a des résis-

tances, des zones de conscience qui restent obtuses. On pouvait croire que la projection de Que-Eh bien non! Elle fut silencieuse et joviale. Des jeunes gens qui étaient venus avec leur sac à dos et leur berlingot de lait riaient bien un peu, aux bagarres spécialement, en disant : « C'est de la danse », ou bien « chiqué ». mais aucune iniure trop crue.

En revanche, la projection d'un film soviétique, de qualité, fait salle rase, et provoque des désertions massives.

On sait d'emblée qu'il n'y aura là aucun des moteurs de spectacle du cinéma américain ou américanisé, sexe, violence, transgression. La Gaumont, elle, joue cartes sur table avec sa publicité de Querelle : « Seul Fassbinder pouvait oser : une histoire d'hommes, de sexe et de mort. > Seule la Gaumont pouvait oser...

HERVÉ GUIBERT.

## CINÉMA

« QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX!»

de Coline Serreau

## Le bonheur contre le mépris

Présenté à la Mostra du cinéma à Venise; Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux!, de Coline Serrau, est sorti en même temps dans les salles parisiennes.

Dans la cour d'un studio de cinéma, en banlieue, arrivent, succesquilleuse et son mari le maquilleur. artistes, figurants qui vont participer au tournage d'un petit film publicitaire. Coline Serreau a réglé soigneu-sement les entrées de tous ces personnages. De la salle de maquillage au plateau en pleine effervescence, ils bougent beaucoup, parlent beaucoup, exposent, mine de rien, leurs

Il est amusant de constater que cette mise en scène, très organisée dans son remue-ménage, pourrait être celle d'une pièce de théâtre. Du coup, la curiosité est piquée. Le plateau de cinéma, avec son cyclorama d'un blanc immaculé, le groupement de l'4quipe technique et des responsables de la conception-production auprès de la caméra, devient un espace scénique où se joue le sort des gens venus faire leur métier et traités comme des pantins.

Coline Serreau explore cet espace d'un petit monde divisé en deux camps. Les publicitaires se chamaillent entre eux pour des détails (un homme contre deux femmes) et avec le réalisateurs, un tâcheron du spot qui ne croit à rien sinon au rendement, et se montre d'autant plus arcommanditaire, vieillard en train de mourir d'un cancer, dopé par des piquures, vient assister au tournage. Le produit à vanter est une voiture. Et sont une suite d'humiliations pour les comédiens, les danseurs (classiques et à claquettes), un couple de vrais

chanteurs d'opéra et les figurants. A partir d'une réalité assez banale comique, Coline Serreau fait surgir, dans cette satire de la publicité invitant au bonheur et à la consommation, un profond malaise. Elle cultive les contrastes, montre quel-ques beaux numéros d'artistes, puis leur réduction à des gestes absurdes, des pantalonnades, au gré des caprices de ceux qui financent l'opération et du réalisateur exécutant.

Les interprètes ne sont pas utilisés pour ce qu'ils savent faire. On les méprise, on les rend ridicules, on leur fait dépenser une énergie considérable pour des stupidités. Le spectacle « fabriqué » tourne au cauche lorsque le vieux commanditaire demande, avec sadisme, des modifica-

Quatre loubards engagés sans contrat par un directeur de produc-tion rapace ont déjà semé un grain de révolte. Appuvés par le mécontentement des autres, ils vont faire éclater ce monde factice. Les exploités affirment leur dignité, se vengent, organisent une fête où même les plus humbles et les moins doués des comédiens auront droit à un peu de bonheur. « Je préfère les films qui essaient

de donner une petite semence d'espoir et de révolte et disent aux cens : ∢ Vous n'êtes pas comme on vous Coline Serreau dans un entretien (le Monde du 23 avril). Elle illustre cette conception au cours de la demière partie de son nouveau film, en réinventant l'enthousiasme et les utopies de mai 68 pour une manière de changer la vie ». Mais elle réussit mieux dans l'humour noir et la dérision que dans l'exaltation de l'espoir.

Légers défauts mais défauts tout de même dans une œuvre dont l'originalité évidente appelait quelque chose de plus accompli. Coline Serreau a, pourtant, jusqu'au bout, dirigé ses nombreux interprètes au mieux de leurs possibilités. Et ce travail d'une troupe soudée autou d'elle fait plaisir à voir.

JACQUES SICLIER ★ Voir les films nouveaux.

## **EXPOSITIONS**

## LES AFFICHES DE CANNES A LA CINÉMATHÈQUE

## Illustrations de l'histoire

Si j'avais envie d'en emporter une, ce serait celle de la Maman et la Putain : « une affiche avec des personnages ». La simple photographie du trio inventé par Jean Eustache, où 19 de profii. — on de vine son regard de paumé congénital et charmant - supplie à égalité Lebrun et Lafont, les deux femmes uniques, liées par cette patience de la seconde pour la première, et aussi par cette façon identiquement nerveuse de tenir leur cigarette. C'était an 1973, la Marnan et la Putain obtenait le grand prix spécial du jury à

Si on me disait : décidez-vous

our une autre des quatre-vingt-deux affiches présentées, je choisirais la Symohonie pastorale (pas à cause du film, mais parce qu'un collectionneur sérieux se doit de posséder la pièce la plus ancienne). Pierre Blanchar, à travers un paysage de neige, emporte dans ses bras une Michèle Morgan en manteau rouge. évanouie. La placard mesure 3,20 mètres de haut sur 1,20 mètre hors standard, raison de plus. Du coup, il me faudrait réclamer celui d'*Orfeu negro,* car Bruno Melio y tient dans ses bras Maroessa Dawn. exactement de la même façon. Cette Belle au bois dormant, en cape bleue, émerge d'un nuage d'étoiles en forme de confettis. (Un collectionneur doit procéder à des rapprochements par thèmes). Enfin, sans aucune raison rationnelle, je demanderais l'affiche d'Antoine et Antoinette, Claire Maffei, sur cette image de 1947 - sourcils épilés, bouche surdessinée, - vous a un € look d'acier » éternel.

Nous ne rendons pas compte ici d'une de ces ventes où, épisodique-**AUX DEUX ANES** 

> Samedi 4 sept., rentrée de PIERRE-JEAN VAILLARD dans le grand succès de Paris

ment, les fanatiques s'arrachent les pièces à conviction qui datent, situent et figent un appartement en moins de temps qu'il ne faut pour les épingler. Nous parlons de l'exposirama au Festival de Cannes, en l'honneur de son trente-cinquième

anniversaire. Inauguré en mai dernie du côté de la Croisette, cet accrochage des affiches de films ayant, entre 1946 et 1981, reçu palmes d'or et prix spéciaux est actuellement présenté dans la saile des pas perdus à la Cinémathèque de Chaillot. Une pareille histoire illustrée du cinéma d'après-guerre pourrait bien

être intitulée a Exposition Ferracci » Un homme, une femme, Mort à Venise. la Marquise d'O, Rêve de singe, l'Homme de fer... Le dixième au moins des affiches rassemblées sont signées de kui, et toutes se ressemblent, exception faite du Mystère Picasso, de Clouzot, et de la Classe ouvrière va au paradis. Celui qui inventa l'avertissement mémorable du Charme discret de la bourgeoisie (absent) suspend invariablement des silhouettes dans le vide de fonds pointillistes ou pastel.

Les organisateurs de l'exposition n'ont pas pris soin de signaler aussi systématiquement les autres noms d'auteur. Ils vous diront qu'il y a aussi Michel Landi, et Bilal, et Folon, avec sa fameuse affiche du Tamboui de Schlöndorff. Tiens..., le gamin marchant sur le ventre de sa mère. réduite à deux cuisses monumentales écartées, aurait-il inspiré le concepteur de la récente et racoleuse publicité pour le film de Jessua, le Paradis pour tous, où l'on voit le visage de Patrick Dewaere emprisonné entre deux mollets gainés de résille noire ?

D'année en année, l'affiche suit la mode, et l'air du temps varie selon ies pays. Mash (1970) et Johnny s'en va-t-en guerre (1971) ont des graphismes voisins. Dans les années soixante, il y avait en France le style gaillard. Les films anglais primés ont eu des affiches très « anglaises », et les Japonais, pendant deux ou trois saisons, ont été annoncés par le mēme soleil sur fond noir. Antonioni, entre 1962 et 1967, était identifié par des collages quasi identiques... Les meilleurs affichistes vivent en Europe de l'Est (U.R.S.S. mise à part) et en Italie.

lci ont été facilités les va-et-vient lière. Comparez Sibériade et Apoca- levant ..

lvose now, demandez-vous pourquoi. en 1974, les Mille et Une Nuits, seion Pasolini, ont été étouffées : l'affiche est d'une nullité que l'on dirait voulue. En revanche, Mon oncle, de erra Etaiv c'ast du des

En sortant, on constate que l'affiche signalant sur la facade du palais de Chaillot le « Musée du cinéma Henri Langlois » date de l'Année du patrimoine (1980). Dans le métro, on s'attriste. Les distractions publicitaires sont reres ces derniers temps. Les interpellations visuelles ne sont plus des images mises en scène, mais d'austères prospectus géants surchargés de commentaires oscillant entre le bavard et le moralisateur. Guère de jeux de perspective, de couleurs, encore moins de truquages, peu de bons slogans. Hors du matraguage bien réalisé pour Mad Max et les Quarantièmes Rugissants. Hors le cinéma, les affiches dans le métro ont pour seul mérite d'être collées à la brosse et non pas aplaties sous l'Altuglas aseptique des panneaux Decaux.

MATHILDE LA BARDONNIE.

★ Cinémathèque Chaillot et, après le 30 septembre, dans divers festivals de

## **ARTS**

#### **UNE LETTRE** DE M. MITTERRAND A RENÉ CHAR

A la veille de l'inauguration du musée René-Char à l'Islesur-la-Sorgue, le 3 septembre (le Monde du 23 août), en présence du ministre de la culture, M. Jack Lang, et du poète lui-même, le président de la République a tenu à marquer personnellement cet événement par une lettre adressée à René Char.

M. Mitterrand y confirme que l'État apportera son « soutien le plus complet à ce nouveau foyer de vie, unique en son genre . En lui faisant part de son - admiration > et de sa - reconnaissance ., il - salue l'homme de l'appel à la vie ». « Chaque fragment de votre œuvre montre le chemin et éclaire le regard », écrit-il, avant de citer René Char lui-même et de souhaiter que les - nouveaux dirigeants de la France soient animés comme vousà travers une chronologie particu- même par l'état d'esprit du soleil

## VIALLAT AU CENTRE GEORGES-POMPIDOU

## La couleur en liberté

jamais surprenant : il reprend inlas- peindre, n'ont pas à se justifier. sablement la même forme indéfinisqui tient de l'osselet, de la fève, de être de la trace de quelque animal préhistorique. Bref de rien du tout, sauf qu'elle est là marque de l'artiste reconnaissable entre toutes. Une signature.

On pourrait croire Viallat prisonnier de sa forme, épuisé de l'avoir tant multiplié, c'est le contraire qui se produit. Ce que fait Viallat reste surprenant : dans les petites différences il y a d'énormes différences. Cette forme autour de laquelle il fait tourner toute sa peinture depuis seize ans au fond n'est rien, ou'une base de travail pour le déploiement libre de la couleur, ce qui peut paraître paradoxal.

La couleur baladeuse était hier imprégnée dans la toile souple, traversait le tissu déchausse du cadre. froissé, acheté au mètre, plié, trempé. Aujourd'hui la couleur est peinte par dessus tout et n'importe quoi : baches rapiécées aux formats les plus divers, cousues à gros points, tissus d'ameublement à fleurettes, à rayures, à motifs géométriques, à ramages agressifs, et même rideaux à franges, nappes, napperons et parasols à pompons et cordelières, histoire de promener la peinture en tout lieu, de la faire disparaître et renaitre au contact d'un décor préexis-

## La tradition française

Avec Viallat, on navigue dangeusement entre le squelettique et l'étoffé. C'est génant cette peinture où, quoi qu'on dise, chaque terme appelle son contraire : la restriction l'opulence ; le vide le plein ; l'intel-lectuel le manuel ; l'industriel l'artisanal : la mémoire (d'une histoire de l'art) l'oubli (pour retrouver des gestes immémoriaux); la permanence des questions sur la peinture le transitoire dans la forme que prend cette interrogation, impensable hors d'un contexte précis.

Il y a chez l'artiste une évolution interne qui montre que celui-ci n'est pas totalement à l'écart des péripéties du goût, depuis 1968 et le discours théorique de type Tel Quel. dans lequel sa peinture a pas mal trempé, jusqu'à aujourd'hui où les li-

Ce que fait Claude Viallat n'est cences de la touche, et le plaisir de

Viallat à ses débuts a eu l'air - il sable, ni géométrique, ni organique, n'était pas le seul alors - de vouloir tout casser, assortissant sa « prati-: picturale » d'un verbe adéquat Et voilà que sa peinture désormais peut, dans son ieu à l'infini des rapports chromatiques, apparaître omme un des garants de tions picturale française, en regard en tout cas de ce qui se fait à l'étranger. Sa traversée du minimal et de l'art conceptuel passe par Matisse, médité, entre autres; et la déconstruction du tableau, par les arts primitifs et des gestes traditionnels: empreintes, tressages, teintures. Et la peinture manipulée est restée.

> Viallat. d'autres, ont agi sur le tissu de la création en France dans les années 70, d'autant plus qu'ils ont enseigné, qu'ils enseignent toujours. Cela a agacé de voir naître un peu partout des « petits Viallat » ou des « petits Deleuze », comme a agacé l'expansion à renfort de textes indigestes du groupe Support/Surface d'ailleurs très vite éclaté. Mais sans doute est-il temps de faire la part des choses, de démasquer le bluff collectif et de reconnaître la validité des recherches personnelles. Celles de Viallat ont leurs raisons; la peinture, elle-même, présente indéniablement sous les couleurs de la lete. d'une corrida. Ce n'est pas pour le moment un peintre dans la mode : le besoin de fables et de figures n'est pas son affaire. C'était peut-être effectivement le moment de le montrer.

> L'exposition Viallat au Centre Georges-Pompidou occupe le trou du forum et tout l'espace des galeries contemporaines : c'est bien la première fois qu'on fait tant pour un seul artiste vivant de cette génération. Il faut voir là, et dans la publication du catalogue qui l'accompagne - une monographie de 172 pages (1) - une nouvelle atti-tude du musée d'art moderne à l'égard de la création contemporaine, ferme sur les choix - qu'on pourra contester, - mais qui, dès lors qu'ils sont faits, ne lésine pas sur les moyens. Ailleurs on ne procède pas autrement pour faire connaître et reconnaître les artistes d'aujourd'hui. L'appareil Beaubourg jusque-là n'avait pas beaucoup servi dans ce sens.

GENEVIÈVE BREERETTE.

(1) 115 francs.

on s'v amuse !...

**MERCREDI 8 SEPTEMBRE** 

Seul FASSBINDER pouvait oser... Une histoire d'hommes, de sexe et de mort.

(Interdit aux moins de dix-huit ans.)

**POUR LES SALLES VOIR LIGNES PROGRAMMES** 

SARA FILMS présente : une co-production A.J. FILMS / FILMS A2. PATRICK DEWAERE

JACQUES DUTRONC • FANNY COTTENÇON • STÉPHANE AUDRAN



Avec PATRICE KERBRAT,

JEANNE GOUPIL, CAROLINE BERG, et avec PHILIPPE LÉOTARD

## **SPECTACLES**

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES > 784.78.20 (lignes groupées)

(de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Jeudi 2 septembre

## théâtre

Les salles subventionnées et municipales

Seaubourg (277-12-33), 15 h, 17 h et 20 h : Cinéma-vidéo : Lineau Renoir. Carré Silvia Monfort (531-28-34), 20 h :

Les autres salles

Bouffes Parisieus (296-97-03), 21 h : Diable d'homme. Comédie Cammartin (742-43-41), 21 h : Reviens dormir à l'Élysée Comédie de Paris (281-00-11), 22 h : Figaro Solo. Dannos (261-69-14), 21 h : La vie est trop

Escalier d'Or (523-15-10), 21 h: Diable-Espace Gaîté (327-95-94), 20 h 30 : la

Planque. Espace Marais (271-10-19), 20 h 30 : la Mouette : 22 h 30 : la Tour mystérieuse : Gaité Montpermasse (322-16-18), 20 h 15 : l'Ile de Tulipatan ; 22 h : le P'tit Vélo. Huchette (326-38-99), 20 h 15 : la Cantatrice chanve; 21 h 30; la Leçon; 22 h 30; Okame.

22 h 30 : Okame.
Lacernaire (544-57-34), Théaire Noir :
20 h 30 : Mon cul sur la commode ;
22 h 15 : Vacances romaines. — Théâire
Rouge, 20 h 30 : Tchoufa . — Petite salle,
18 h 30 : Parlons français ; 22 h 15 : le Féladeleine (265 - 87 - 89), 20 1: 45 :

Matheries (265-90-00), 21 h : Embellage (742-95-22), 20 b

Palais Royal (279-59-81), 20 h 45 : Pauvre France.
France.
Perite Saint-Marcin (607-37-53), 20 h 30:
le Souge d'une mit d'été.

(501-44-16), 20 h 30 : Une fille Potinière (261-44-16), 20 h 30 : Une fille est (203-02-55), 20 h 30 : 1929 on le

Theatre d'Edgar (322-11-02), 20 h 30 : les Babas cadres ; 22 h : Nons, on fait où on nous dit de faire. héatre Saint - Georges (878-63-47), 20 h 45 : le Charimari. héitre des 400 coups (633-01-21), 20 h 30 : Enivrez-vous

Tristan Bernard (522-08-40), 21 h: le Troisième témoin Variétés (233-09-92), 20 h 30 : Lorsque

Les cafés-théâtres

Hauss - Manteaux (887 - 15 - 84), L, 20 h 15 : Areah = MC 2 ; 21 h 30 : les Démones Loulou ; 22 h 30 : Des bulles dans l'energier ; IL, 20 h 15 : Pas une pour nattraper l'antre; 21 h 30 : Qui a tué Betry Grandt?: 22 h 30 : Comment ça va Zamni?

Va.Zamii ? Caffe d'Edgar (322-11-02), L. 20 h 30 : Tiens, vollà deux bondins; 21 h 45 : Mangeuses d'hommes. — H., 20 h 30 : Mangenses d'hommes. — 11. Chantons sous la psy; 21 h 45 : l'Amour, Café de la Gare (278-52-51), 20 h 15 : les Damnés de la septience planète ; 22 h 30 : Seggide Parales person

étable (277-41-40), 22 h: Des maux pour laidir. Sanal (233-91-17), 20 h : la Manipole ; 21 h 15 : les Grandes Sartreuses. La Gageure (367-62-45), 21 h : la Gar-come ; 22 h 30 : Un cœur sous une sou-

Les Lucioles (526-51-64), 21 h: Raoul je t'aime. Le Petit Casiso (278-36-50), 21 h : Douby... be good; 22 h 30: les Bas de Hurleveau. Point Virgule (278-67-03), 20 h 15: le Pe-tit Prince; 21 h 30: Tranches de vie.

Splendid - Saint - Martin (209-21-93), 20 h 30 : Papy fait de la résestance ; 22 h : Bunny's Ber. Le Tintamerre (887-33-82), 18 h 30 : LaisSPEC

sez chanter les clowns ; 20 h 15 ; Phèdre ; 21 h 36 : Apocalypse Na. Ticktre de Dix-Heures (606-07-48), 21 h 30 : Les huitres ont des béres : 22 h 30 : le Pain de ménage : le Dé-feat : Talélère des Quetre-Conts-Cours (633-01-21), 22 h 30 : Pourquoi pas

Les chansonniers

Carent de la République (278-44-45), 21 à : Achetez François.

Le music-hall

12.0

Comédie de Paris (281-29-36), 20 h 30 : Je persiste et signe... Brel. Palais des Glaces (607-49-93), 21 h : Cho-

Les concerts

Jazz, rock, pop, folk

Cavenn de la Huchette (326-65-05), 21 h 30 : Resó Franc Orchestra. Chapelle des Lombards (357-24-24), 22 h : Agbavia. Cloître des Lombards (233-54-00), 22 h : Los Salscros. anétable (277-41-40), 22 h : Paris Summer Jazz Qu Petik Opportus (236-01-36), 20 h 30: M. Roques, A. Jean-Marie, P. Carnini, R. Portier. 21 h : Juan Carlos Carrasco.

Les festivals

XVII. FESTIVAL ESTIVAL DE PARIS (225-22-55)

Église Sainte-Eastache, 20 h 30 : l'Orches-tre de la Radio de Bratislava et les Chœurs de Lausanac. Dir. : R. Failer Conciergerie, 18 h 30 et 20 h 36 : M. Sada-nowsky, (Sor, De Narvaez, De Madarra, Rodrigo)

RENCONTRES DU CARREAU DU TEMPLE (274 - 16 - 42)

Carreau du Temple; 20 h : Mélodrame Ma non troppo ; 20 h : Atout eœur ; 22 h : l'Herbe rouge.

DE MONTMARTRE (387-65-32) int-Vincent, 20 h 30 : Chiqu siciens brésiliens.

En région parisienne

, Abbaye (035-40-18), 20 h 30:

# cinéma

<u>La Cinémathèque</u>

CHAILLOT (784-24-24)

15 h : Hommage à Pierre Brasseur : L'amour autour de la maison, de Pierre de Herain ; 19 h : L'arche de Noé, de Henry Jacques ; 21 h : Les légions de Cléo-patre, de Vittorio Cottafavi.

BEAUBOURG (278-35-57) 15 h : L'oiseau blez, de Maurice Tour-neur ; 17 h : Des enfants, des mères et un général, de Laslo Benedek ; 19 h : La comé-die musicale : Dames de Ray Enright.

<u>Les exclusivités</u>

AMERICAN TOUR OF THE ROLLING STONES 1981 (A., v.o.); Vidéo-stone, 6 (325-60-34). L'ANGE DE LA VENGEANCE (A., v.f.) (\*): Maxéville, 9 (770-72-86). () MAREES DE PLOMB (All., v.o.) : Quintette, 5 (633-79-38). APHRODITE (Fr.) (\*) : Français, 9 (770-33-88), Mcr., Jendi.

(170-33-88), MCC., Jendi.
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE
PERDUE (A., v.o.): George-V, & (562-41-46). – V.f.: 3 Haussmana, 9 (770-47-55). BANDITS, BANDITS... (Ang., v.o.) : Cluny-Ecoles, 5 (354-20-12).

LE BEAU MARIAGE (Fr.): Marais, 4º (278-47-86); Hautefeuille, 6º (633-79-38). BREL (Fr.): Paramount City, 8: (562-45-76); Studio 28, 18: (606-36-07), Ven. BUTTERFLY (A., v.o.) (\*): Marignan, 8: (359-92-82).

(\*\*): Ermitage, 8\* (359-15-71); Rio Opéra, 2\* (742-82-54); Maxéville, 9\* (770-72-86); Montparnos, 14\* (327-52-37). LA CHÉVRE (Fr.) : Impérial, 2= (742-72-52).

CALIGULA ET MESSALINE (Fr.)

72-52).

CINQ ET LA PEAU (Fr.) (\*): Seint-André-des-Aris, 6\* (326-48-18).

LE CORBILLARD DE JULES (Fr.):
Rex, 2\* (236-83-93): U.G.C. Odéon, 6\* (325-71-08); Biarriez, 3\* (723-69-23); Caméo, 9\* (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12\* (343-01-59): U.G.C. Gobelins, 13\* (336-23-44); Miramar, 14\* (320-89-52): Mistral, 14\* (539-52-43); Magic Convention, 15\* (828-20-64); Clichy Pathé, 13\* (522-46-01); Tourelles, 20\* (364-51-98).

COUNTRYMAN (Ang., v.o.), Forum, 1\*\*

(367-1-3). COUNTRYMAN (Ang., v.o.), Forum, 1= (297-53-74); Elyaces Lincoln, 8= (359-36-14); Parmassiens, 14= (329-83-11). --V.f.: Hollywood Boulevard, 9= (770-10-41)

LA DERNIÈRE VAGUE (Aust., v.o.):
Marais, 4 (278-47-86).
DESCENTE AUX ENFERS (VICE SQUAD) (A., v.f.) (\*\*): Maxéville, 9 (770-72-86).

ES DIPLOMES DU DERNIER RANG (Fr.): Berlitz, 2º (742-60-33); Richelieu, 2º (233-56-70); Marigman, 3º (359-92-82); Fauvette, 13º (331-60-74); Moutparnaise Pathé, 14º (320-12-06); Gamont Convention, 15º (828-42-27); Clichy Pathé, 18º (522-46-01); Gamont Gambette, 20º (636-10-96). (354-15-04) ; Marignan, 8 (; Parnassiens, 14 (329-83-11).

DRESSÉ POUR TUER (A., v.o.) : Paramount Odéon, 6º (325-59-83). L'ÉTAT DE BONHEUR PERMANENT (Fr.): J. Cocteau, 5 (354-47-62). H. sp. FAMILY ROCK (Fr.) : Quartier Latin, 5

5 (633-79-38).

GEORGIA (A., v.o.): Cluny Ecoles, 5 (354-20-12); U.G.C. Marbeul, 8 (225-18-45).

GREASE II (A., v.o.): Ermitage, 8: (359-15-71): (v. f.): Maxéville, 9: (770-72-86); Caméo, 9: (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12: (343-01-59); Mira-mar, 14: (320-89-52).

LES FILMS NOUVEAUX

A ARMES EGALES, film américain de John Frankenheimer; v.o.; U.G.C. Danton, 6 (329-42-62); Normandie, 8 (359-41-18); v.f.; Rez. 2 (236-83-93); Paramount-Galaxie, 13 (580-18-03); Mistral, 14 (539-52-43); Montparnos, 14 (327-52-37); Magic-Convention, 15 (828-20-64); Murat, 16 (651-99-75).

BONGO MAN, film germano-jamaïcan de Stefan Paul.; v.o. : Hol-lywood Boulevard, 9: (770-10-41). LEGITIME VIOLENCE, film fran-cais de Serge Leroy; Gaumoni-Halles, 1° (297-49-70); Berlitz, 2° (742-60-33); Richelieu, 2° (233-56-70); Hautefeuille, 6° (633-79-38); Colisée, 8° (359-29-46); Français, 9° (770-33-88); Athéma, 12° (343-00-65); Fauvette, 13° (331-60-74); Gaumont-Sud, 14° (327-84-50); Montparmasse-Pathé, 14° (320-12-06); Convention Saint-Charles, 15° (579-33-00); Victor-Hugo, 16° (727-49-75); Wepler, 18° (522-46-01); Gaumont-Gambetta, 20° (636-10-96). LEGITIME VIOLENCE, film frui-

20' (636-10-96).

QU'EST-CE QU'ON ATTEND
POUR ETRE HEUREUX ? film
français de Coline Serreau ; U.G.C.
Opéra, 2º (261-50-32) ; Arcades
(ex-Omnia), 2º (233-39-36) ;
U.G.C. Rotonde, 6º (633-08-22);
U.G.C. Danton, 6º (329-42-62) ;
Biarriz Se (732-60-23) ; Stiev U.G.C. Danton, 6 (329-42-62); Biarritz, 8 (723-69-23); Saint-Lazare Pasquier, 8 (387-35-43); 14-Juillet-Bastille, 11 (357-90-81); U.G.C. Gobolins; 13 (336-23-44); Mistral, 14 (539-52-43); P.L.M. Saint-Jacques, 14 (589-68-42); Bienvenue-Montparnasse, 19 (544-25-02); 14-Juillet-Beaugrenelle, 15 (575-79-79); Murat, 16 (651-99-75); Secrétan, 19 (241-77-99). YOL (LA PERMISSION), film increde Yilmaz Güney; v.o.: 14-

# Le Tour du Monde du lyricomane.

1983 s'annonce comme une belle année lyrique et les amateurs d'opéra vont devoir se transformer en globe-trotters pour ne pas manquer les événements qui se préparent sur les plus grandes scènes du monde: San Diego, Los Angeles, Buenos Aires, Paris, Berlin, la Scala de Milan, Covent Garden etc... Le Monde de la Musique vous donne déjà le programme précis et les adresses pour que vous puissiez, au moins en rêve, organiser votre emploi du temps et noter les 10 spectacles qu'il faudrait ne manquer sous aucun prétexte.

Prisonnière de la pellicule de Zeffirelli, la Traviata va bientôt bouleverser des millions de spectateurs. Des millions, vrai-

ment? direz-vous. Eh oui! là où Losey et Syberberg ont en partie échoué, le cinéaste italien risque, lui, d'avoir réussi, et signé le premier film-opéra réellement populaire.

Le Monde de la Musique vous invite à découvrir les premières photos de ce Verdi en cinémascope avec Placido Domingo et Teresa Stratas dans les principaux rôles.

Tous les pianistes travaillent du Scarlatti, tous les clave-L'cinistes l'ont à leur répertoire mais on sait peu de chose sur ce compositeur du XVIIIème siècle. Ce peu, tout à fait passionnant, on le doit à l'interprête et musicologue



française. Jous lirez aussi dans Le

Kaiph Kirkpainck dont l'ouvra-

ge paraît enfin en traduction

Monde de la Musique de septembre une interview exclusive de Rony Rogoff, un nom à retenir car certains considèrent que ce jeune violoniste est un nouveau Menuhin. Il dit de très belles choses comme par exemple: "C'est la conscience qui fait le son".

ne pas manquer non plus Acemois-ci, les paradoxes du philosophe Michel Serres: "Je suis un musicien et je hais la musique", Stravinsky démasqué par le compositeur André Boucourechliev, l'histoire de la batterie de jazz, les rééditions "soul" de Talma Motown,

les nouveautés Hi-Fi et le point sur le Compact Disc. Le Monde de la Musique a écouté 69 nouveaux enregistrements et signale 9 "Chocs du mois" dont la Symphonie avec Orgue de Saint-Saens dirigée par Karajan et les sonates de jeunesse de Beethoven par Michel Dalberto. Enfin vous pourrez choisir parmi les 101 Offres Spéciales en souscription.

Tout ce qui est important dans le monde de la musique est dans Le Monde de la Musique.

Le Monde de la Musique de Septembre 15 F chez votre marchand de journaux

Le Monde de la



## SPECTACLES

Martin Seint - Martin (Martin Martin The state of the s LA GUERRE DU FEU ( Fr.) : Lucer-Daire, 6" (544-57-34). HAMMETT (A. v.o.) : Hautefeuille, 6 L'INDISCRÉTION (Fr.): U.G.C. Opéra 2º (261-50-32); U.G.C. Marbouf, 8º (225-18-45). LECONS TRES PARTICULIÈRES (A., Les chansonniers

Castant de la République (2754)

Considér de Paris (281-29-36), 2013 purister et signe Bret Palaire des Glaces (607-49-93), 21 1

Reflee Saint-Étienne du Mont 10 t. Orchestre de chambre d'Heidelber

Jozz, rock, pop. 699

Course de la Huchene (1256).

Zi h 30: René Franc Orthestra
Chapelle des Lombards (337.2426).

Aphevia.

Cloiter des Lombards (233.3400).

mer Jazz Quimen.
Peda Opportum (236-01-56) 201

M. Bugnet, A. Jean-Mane, P. C.

R. Portier.
Thomore de Buenos-Aires (20)2.
23 h Juan Carlos Carrasco

XVII- FESTIVAL ESTINAL

Entre Seinte-Enstache, 20 t 20 te de la Radio de Bratine. Chizan de Lausanne Di p (Verdi).

Rossky, (Sor. De Narrace, De W. Radrigo).

PARIS

(225-22-55,

iergerie, 18 h 30 et 2 m 30 g :

RENCONTRES

DU CARREAU DE TEMPLE

(274-46-42)

Chresa de Temple, 20 - Marco non trappo ; 20 h . Atout ran ; Therbe rouge

DE FESTIVAL INTERNATION

Balle Saint-Vincent, 25 - 30 Co., 2

DEERSE POLR TUER

LICIAT DE BONRET P PERMI

EAMELY BOCK (1:

FITZCARRALDO A

GEORGIA PA 1900 MENERO (135420-12) L. G. C. MENERO

CREASE H IAL IN ET SET 

LES FILMS NOUVEAU

A ARMEN EGALES.

CGC Description

Normandie Ben Thinken 14 1536-52

15 (\$20-00-4 Vi. -- 7-4

MONGO MAN

innance of Steam

FECHUME MOLENIE

gain de Serre Lander (1926) de Serre Lander (

Francia.

Francia.

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

171.46

17

POLE FIRE HELREL
FOLE FIRE
FRANCES DE C
OPER
FRANCES
FRANCE
FRANC

FOL LA PERMISSION

of Volume

Marie Parisa LCC Ode LCC

\$7.45 : Address (2.25)

\$77.74.79 (Marie 1) Marie 1

Beens on Montanian 25-02)

4.1

1

.. (Fr.) . i. Coctas.

**En région parissence** 

DE MONTMARTRE

367-65-3

at, Abbay : 163; -- . . . .

Les festivals

a Salseros. attable (277-41-10), 22 n Pass

31 h : Achetez François

Le music-hall

Les concerts

v.o.) (\*): Publicis Champs-Elysées, 8 (720-76-23); v.f.: Paramount Montparnasse, 14= (329-90-10). LETTRES D'AMOUR EN SOMALIE (Fr.): Olympic, 14' (542-67-42). LE LION DU DÉSERT (A.-Libye) (v. ang.): Ambassade, & (359-19-08): v.f.: Français, 9 (770-33-88): Mostparnasse Pathé, 14 (320-12-06).

Pathé, 14\* (320-12-06).

MAD MAX II (Austr.) (v.o.): Gaumont-Halles, 1\* (297-49-70); U.G.C. Danton, 6\* (329-42-62); Normandie. 8\* (359-41-18); Marignan, 8\* (359-92-82); (v.f.): Rex. 2\* (236-83-93); Bretagne, 6\* (222-57-97); U.G.C. Boulevard, 9c (770-11-24); U.G.C. Gare de Lyon, 2\* (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13c (336-23-44); Gaumont-Sud, 14\* (327-84-50); Magio-Convention, 15\* (828-20-64); Wepler, 18\* (522-46-01); Secrétan, 19\* (241-77-99).

LA MAISON DU LAC (A.) (v.o.):
U.G.C. Biarritz, \$ (723-69-23); v.f.:
U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32); Rontonde, & (633-08-22). LA MAITRESSE DU LIEUTENANT FRANÇAIS (A. v.a.): Epée de Bois, 9 (337-57-47); Elysées Lincoln, 8 (359-

LES MAITRES DU TEMPS (Fr.) :

LES MAITRES DU TEMPS (Fr.):
Saint-Ambroise, II \* (700-89-16); H. sp.
MEGAFORCE (A, v.f.): ParamountOpéra, 9 (742-56-31).
MISSING (PORTÉ DISPARU) (A,
v.o.): Saint-Micbel, 5 (326-79-17);
U.G.C. Danton, 6 (329-42-62); Normandie, 8 (339-41-18). - V.f.: Bretague, 6 (222-57-97); U.G.C. Opéra, 2
(261-50-32).
MON CIDEÉ CAPER LA SPECIAL DE SP MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES

(Fr.): Montparnasse 83, 6: (544-14-27); Paramount Opéra, 9: (742-MOURIR A 30 ANS (Fr.): 14 Juillet Ra-

cine, 6 (633-43-71).

LA NUIT DE VARENNES (Fr.): Studio de la Harpe, 5 (354-34-83); Calypso, 17 (380-30-11). PARADIS POUR TOUS (Fr.)

PARADIS POUR TOUS (Fr.)

Paramount-Marivaux, 2\* (296-80-40);
Ciné-Beaubourg, 3\* (271-52-36);
Paramount-Odéon, 6\* (325-59-83);
Paramount-Mercury, 8\* (562-75-90);
Max-Linder, 9\* (770-40-04);
Paramount-Opéra, 9\* (742-56-31);
Paramount-Gabstille, 12\* (342-79-17);
Paramount-Galaxie, 13\* (580-18-03);
Paramount-Gobelins, 13\* (707-12-22);
Paramount-Montparnasse, 14\* (329-90-10);
Paramount-Montparnasse, 14\* (540-45-91);
Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00);
Paramount-Maillot, 17\* (758-24-24);
Paramount-Montmartre, 18\* (606-34-25). PARASITE (A., v.f.) (\*) : Lumière, 9 (246-49-07).

PARSIFAL (All., v.o.) : Pagode, 7: (705-

LA PASSANTE DU SANS-SOUCI (Fr.): Paramount Marivanx, 2\* (296-80-40); Paramount Odéon, 6\* (325-59-83); Paramount City, 8\* (562-45-76); Paramount Montparnasse, 14 (325-90-10).
PASSION (Fr.): Studio Alpha, 5- (354-

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE E PERE NOLL EST UNE UNEURE (Fr.): Gaumont Halles, I" (297-49-70); Rex, 2" (236-83-93); U.G.C. Opéra, 2" (261-50-32); U.G.C. Odéon, 6" (325-71-08); Biarritz, 8" (723-69-23); Ermi-tage, 8" (359-15-71); Caméo, 9" (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12" (342-01-80); U.G.C. Cabeline 12" (326-

66-44): U.G.C. Gare de Lyon, 12(343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13- (33623-44); Miramar, 14- (320-89-52); Mistral, 14- (539-52-43); MagicConvention, 15- (828-20-64); Murat, 16(651-99-75); Gloria, 17- (627-60-20);
Clichy-Pathé, 18- (522-46-01); Secrétan, 19- (241-77-99).

PINK FLOYD THE WALL (A. v.o.);
Forum, 1s- (297-53-74); Impérial, 2(742-72-52); Hautefeuille, 6- (63379-38); Gaumont Champs-Elysées, 8(339-04-67); Montparnasse Pathé, 14(320-12-06).

PIXOTE, LA LON DU PLUS PAIRLE PIXOTE, LA LOI DU PLUS PAIBLE

PIXOTE, LA LOI DU PLUS FAIRLE (Br., v.o.) (°), Forum, 1" (297-53-74).

PORKY'S (A., v.o.): Gaumon-Halles, 1" (287-49-70): Chmy Palace, 5" (354-07-76); Marignan; 8" (359-92-82); Nations, 12" (343-04-67); Mayfair, 16" (525-27-06). V.f.: Richelieu, 2" (233-56-70); Montparmasse-83, 6" (544-14-27); Paramount Opéra, 9" (742-56-31); Fauvette, 13" (331-60-74); Gaumont Convention, 15" (828-42-27); Paramount Maillot, 17" (758-24-24), mer., 1. mer., î.

POUR 100 BRIQUES, T'AS PLUS RIEN (Fr.): Biarritz, & (723-69-23). LES 49" RUGISSANTS (Fr.) : Gaumos Halles, 1e (297-49-70); Ambassade, 8e (359-19-08); Saint-Lazaro Pasquier, 8e (359-19-08); Nations, 12e (343-04-67); Montparnasse Pathé, 1e (320-12-06); Gammont Convention, 15e (828-42-27); 14 Juliet Beaugrenelle, 15e (575-79-79). QU'EST-CE QUI FAIT COURIR DA-VID? (Fr.): 14 Juillet Parmasse, 6

(326-58-00). REDS (A., v.o.) : George-V, 8 (562-41-40).

LE RETOUR DE MARTIN GUERRE
(Fr.): U.G.C. Marbauf, & (225-18-45);
Parnassiens, 14 (329-83-11). ROX ET ROUKY (A., v.f.) : Napoléon, 8-

LE SECRET DE VERONIKA VOSS (All., v.a.) : U.G.C. Odéon, 6 (325-71-08).

TAG, LE JEU DE L'ASSASSINAT (A, v.o.) (\*): George-V, % (562-41-46). — V.f.: Lumière, % (246-49-07). LES UNS ET LES AUTRES (Pr.) : Publicis Matignon, \$\( \text{359-31-97}\).

L'USURE DU TEMPS (SHOOT THE MOON) (A., v.o.): Cluny Palace, 5- (354-07-76), mer., j.

Y. A.T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE? (Fr.). (\*): Saint-Michel, 5- (326-79-17).

Les grandes reprises ACCIDENT (A. v.o.) : A. Bazin, 13

APOCALYPSE NOW (A., v.o.) : Se Séverin, 5 (354-90-50); Ambassade 8 (359-19-08).
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

(A., v.f.) : Grand Pavois, 15th (554-46-85); Napoléon, 17th (380-41-46). L'ARNAQUE (A., v.o.) : Quintette, 5. (633-79-38); Ambassade, 8: (359-

19-08); 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); v.f. : Berlitz, 2\* (742-60-33); Parnassiens 14\* (329-83-11). AU-DELA DU BIEN ET DU MAL (lt.) (\*\*): V.O.: Movies, 1° (260-43-99). AUTANT EN EMPORTE LE VENT (A., v.f.): Athéna, 12º (343-00-65). BANANAS (A., v.o.) : Cinoches, 6 (633-

LA BELLE AU BOIS DORMANT (A., v.f.): Grand Pavois, 15° (554-46-85); Napoléon, 17° (380-41-46). BEN HUR (A., v.f.) : Haussmann, 9

CABARET (A., v.o.): Forum, 1= (297-53-74); Action-Christine, 6= (325-47-46); George-V, 8= (562-41-46); Par-nassiens, 14= (329-83-11).

CASABLANCA (A., v.o.): Action-Christine, 6\* (325-47-46): Action-République, 11\* (805-51-33); Mac-Mahon, 17\* (380-24-81) à partir du CERTAINS L'AIMENT CHAUD (A., v.o.): Action-Ecoles, 5: (325-72-07).

LES CHARIOTS DE FEU (A., v.o.) : U.G.C. Marbeuf, 8 (225-18-45). CHAUSSURE A SON PIED (Ang., v.o.): Studio Logos, 5 (354-26-42). COUP DE TÊTE (Fr.) Lucemaire 6 (544-57-34).

CRIA CUERVOS (Esp., v.o.): Studio de la Harpe, 5 (354-34-83).

LE CRIME ÉTATT PRESQUE PARFAIT (A., v.o.), Action-Christine, 6 (325-47-46). DÉLIVRANCE (A., v.o.) (\*), Studio Cujas, 5 (354-89-22).

DERZOU OUZALA (Sov., v.o.) : Cosmos, 6' (544-28-80). 2001, ODYSSÉE DE L'ESPACE (A. v.o.) : J. Cocteau, 5- (354-47-52). DON GIOVANNI (IL., v.o.), Calypso, 17 (380-30-11).

(380-30-11).

EASY RIDER (A., v.o.) (\*): Gaumont Halles, 1\* (297-49-70); Quinterte, 5\* (633-79-38); Colisée, 8\* (359-29-46); Parnassiens, 14\* (329-83-11); V.f.: Impérial, 2\* (742-72-52); Seain-Lezare Pacquier, 9\* (387-35-43); Nations, 12\* (343-04-67); Gaumont Convention, 15\* (828-47-27) (828-42-27). EMMANUELLE (F.) (\*\*) : Paramount

City, 8 (562-45-76).

EMMANUELLE II (Fr.) (\*\*): Monte-Carlo, 8\* (225-09-83); Paramount Opéra, 9\* (742-56-31); Paramount Montparnasse, 1\* (329-90-10).

L'EMPIRE DES SENS (Jap. v.o.) (\*\*): St-André-des-Arts, 6\* (326-48-18); Olympio-Balzac, 8\* (561-10-60). V.f.: Lumière, 9\* (246-49-07). LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.) Ra-

EXCALIBUR (A., v.f.) : Opéra-Night, 2ª L'EXORCISTE (A., v.f.) (\*\*) : Capri, 2 EXTÉRIEUR NUIT (F.) : Studio Cujas

LE FANFARON (lt., v.o.): Studio Médicis, 5 (633-25-97).

FELLINI-ROMA (It., v.o.): Champo, 5: (354-51-60). LA FIÈVRE DANS LE SANG (A., v.a.), Action Christine, 6 (325-47-46). FRANKENSTEIN JR. (A., v.f.) : Opéra-

Night, 2 (296-62-56).
FRENZY (A., v.o.) (\*): Epéc de Bois, 5\*
(337-57-47): Studio 28, 8\* (606-36-07). LE GUEPARD (it, v.o.) : Ranciagh, 16 LA GUERRE DES ÉTOILES (A., V.f.) Berlitz, 2 (742-60-33).

HELLZAPOPPIN (A., v.o.) : Ciné-Beambourg, 3 (271-52-36). LES INDOMPTABLES (A., v.o.) : Stu-

dio Bertrand, 7 (783-64-66) H. Sp. L'INTROUVABLE (A., v.o.) : Olympic, 14 (542-67-42).

IRMA LA DOUCE (A., v.o.): Champo, 5 (354-51-60).

JE TE TIENS, TU ME TIENS PAR LA
BARBICHEFTE (Fr.): Astros, 17 (627-60-20).

LE LAUREAT (A., v.o.), Saint-Germain

LE LAUREAT (A., v.a.), Village, 5º (633-63-20). LAWRENCE D'ARABIE (A., v.o.): Publicis Saint-Germain, 6 Ranclagh, 16 (288-64-44). LOVE STORY (A., v.f.), Paramount Marivaux, 2 (296-80-40).

nvaux, 2: (296-80-40).

MICKEY, DONALD, PLUTO ET
DINGO EN VACANCES (A, v.f.): Richoliou, 2: (233-56-70); Marignan, 8:
(359-92-82); La Royale Disney, 8: (26582-66); Fauvette, 13: (331-60-74);
Gaumont Sad, 14: (327-84-50); Momparnasse Pathé, 14: (322-19-23); Clichy
Pathé, 18: (522-46-01); Gaumont Gambetta, 20: (636-10-96).

MIDNIGHT EXPRESS (A. 10-20)

MIDNIGHT EXPRESS (A., v.o.) (\*\*): U.G.C. Marbeuf, 8 (225-18-45). - V.f.: Capri, 2" (508-11-69). LES MISFITS (A., v.o.): Action Christine, & (325-47-46).

NEW-YORK, NEW-YORK (A., v.o.):
Saint-Germain Huchette, 54 (633-63-20).

NOSFERATU (All., v.o.) : Pagode, 7:

ON L'APPELLE TRINITA (IL, v.f.) : Français, 9 (770-33-88).
ON CONTINUE A L'APPELER TRI-NITA (IL., vf.): Marignan, 8 (359-92-82); Richelieu, 2 (233-56-70), mer., jeudi. OSSESSIONE (It., v.o.) : Olympic Saint-

Germain, 6 (222-87-23). LE PARRAIN Nº 2 (A., v.o.) (\*): Rivoli Beanbourg, 3\* (272-63-32). PHANTOM OF THE PARADISE (A., v.o.) (\*): Cinoches, 6\* (633-10-82). LES RAISINS DE LA COLERE (A., v.o.) : Studio Contrescerpe, 5 (325-

SAMSON ET DALILA (A, VL) : Arcades, 2: (233-39-36).

SERPICO (A., v.o.) : St-Germain Studio, 5 (633-63-20) ; Elysées Lincoln, 8 (359-36-14). LE SHERIF EST EN PRISON (A., v.f.): Opéra-Night, 2\* (296-62-56). SOUPCONS (A., v.o.) : Studio Bertrand, 7 (783-64-66). H. Sp.

TO BE OR NOT TO BE (A., v.o.) : Noctambules, 5° (354-42-34). LE TROUPEAU (Ture, v.o.) : 14-Juillet Parnasse, 6° (326-58-00). UN AMOUR DE COCCINELLE (A.

v.f.) ; Napoléon, 17 (380-41-46). LES VALSEUSES (F.) (\*\*) : U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32) ; U.G.C. Rotonde, Z (Fr.): Templiers, 3: (272-94-56).

A 2 ET LA CHAINE AMÉRICAINE H.B.O. S'ASSOCIENT POUR RÉALISER DES COPRODUC-

Antenne 2 et la société américaine de télévision par câble Home Box Office (H.B.O.) ont signé, fin août à Montréal un accord d'association impliquant également un partenaire canadien, la compagnie International Cinema Corporation (I.C.C.) et portant sur la réalisation de coproductions.

Scion les responsables de la deuxième chaîne française, qui en-tendent s'implanter sur le marché américain, il ne s'agit plus de limiter les coproductions internationales à de simples participations finan-cières, mais de former une sorte de club, échangeant également idées et sujets. Antenne 2 apporte l'assurance de diffuser des films en Europe, grâce à des accords passés en Italic et en Allemagne fédérale, et la notoriété de H.B.O. et d'I.C.C. doit permettre la collaboration d'acteurs de renommée internationale. Toutes les coproductions scront tournées en double version, et les films réalisés seront d'abord projetés dans les salles de cinéma, avant d'être diffusés sur le petit écran sous forme

de séries. Bardot, telle quelle - série d'une durée de trois heures consacrée à l'actrice française, actuellement en cours de tournage par A 2 - doit servir de base à une émission de H.B.O. Autres coproductions envi-sagées dans l'immédiat : Louisiane, d'après le roman de Maurice Denuzière (réalisation : le Français Etienne Périer, budget : 12 millions de dollars), et le Sang des autres. adaptation du roman de Simone de

#### **FABRICE REMPLACE** MICHEL DRUCKER A B.T.L.

Fabrice, qui animait les jeux du week-end sur R.T.L., remplacera. à partir du 6 septembre, sur la même antenne et dans la même tranche horaire (11 heures-13 heures), du lundi au vendredi, Michel Drucker, qui a décidé d'interrompre pour un temps ses activités radiophoniques. L'émission de Fabrice, qui s'intitulera Casino-Parade et qui sera composée de jeux et de variétés, sera réalisée en public et dissusée en direct : trois fois par semaine de la rue Bayard, deux autres fois d'une ville de province. C'est le seul changement notable dans les programmes de R.T.L. pour la rentrée.

Dans le domaine de l'information, Alain Krauss et Jean-Jacques Bourdin assisteront Jean-Claude Larrivoire de 7 heures à 8 heures 30 en semaine, et de 7 heures 30, à 9 heures les samedis et dimanches.

 La Haute Autorité de l'audiovisuel, qui a tenu mercredi la sep-tembre sa première réunion plénière, s'organise et définit ses méthodes de travail. Six commissions ont ainsi été créées : prospective, programme, personnel, juridique, internationale, financière. Leurs réunions alterneront avec les séances plénières auxquelles participeront les neuf membres de la nouvelle instance.

• Protestation de la C.F.T.C. contre Antenne 2. – La C.F.T.C. proteste, dans un communiqué, contre la non-diffusion d'une interview de son président, M. Jean Bornard, réalisée par Antenne 2, après que celui-ci eut été reçu, le 26 août, par M. Pierre Mauroy. La centrale chrétienne souligne qu'elle ne peut admettre que des journalistes substituent leur propre jugement à La celui des téléspectateurs, au lieu de 14 h leur fournir tous les éléments d'appréciation ». La C.F.T.C. a décidé d'intervenir auprès de la Haute Autorité, « pour que l'emporte une conception de l'information compatible avec une authentique démocratie ».

• Un plan international d'organi-

sation des fréquences. - Une conférence régionale sur la radiodiffusion en modulation de fréquence rassemble, depuis le 23 août et jusqu'au 17 septembre à Genève, les délégués de vingt-deux pays. Tenue sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.) et présidée par Mª Marie Huet, responsble du département fréquence à la division des planifications de T.D.F., cette conférence vise à l'établissement d'un plan d'organisation des fréquences (de 87,5 à 108 MHz) intéressant l'Europe, l'Afrique, l'Union soviétique et certaines régions limitrophes d'Iran et d'Afghanistan.

#### TRIBUNES ET DEBATS **VENDREDI 3 SEPTEMBRE**

- M. Jacques Dominati, député U.D.F. de Paris, est l'invité de Gilles Brinon au • Plaidoyer » de R.M.C. à 8 h 30. - M. Georges Fillioud, ministre

de la communication, est reçu au journal de R.M.C. à 12 h 45. - M. René Monory, ancien ministre, participe au journal de

Europe 1 à 19 h 30.

## Supplique aux « neuf »

M. François Mitterrand, qui installait solennellement, mardi, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, s'est abstenu. il faut bien en convenir, de considérations originales. Il n'a pas eu tort, toutefois, de rappeler le triple rôle d'information, de forma-tion et de divertissement que doivent, ou devraient, remplir les médias.

C'est sur la seconde de ces trois missions, dont chacune est évidemment écrasante, que nous voudrions appeler plus particulièrement l'attention de M= Michèle Cotta et de ses huit éminents collègues ou co-sages. Il nous semble, en effet, de plus en plus ur-gent, à moins qu'il ne soit déjà trop tard, de prendre conscience qu'il est impossible de former quiconque si on l'incite par le mauvais exemple, jour après jour, à déformer la langue qu'il emploie.

Il serait outrecuidant et mensonger de prétendre que l'audiovisuel ait, dans notre pays, le monopole de l'analphabétisme, et bon nombre de nos lecteurs nous chicanerajent sürement, preuves à

l'appui, si nous osions l'affirmer, (! n'en reste pas moins que la télévision atteint et attaque quotidiennement dans leurs foyers non pas quelques dizaines ou centaines de milliers de lecteurs mais plusieurs millions d'auditeurs.

Gigantesque intrument d'information, éventuellement de déformation, entreprise de spectacle sans égale (nous parlons évidemment d'audience, d'influence, et non pas de qualité), il lui faudrait er à ne plus être, de surcroît, un formidable agent de « déculturation ». Revenant de vacances au

terme de quatre bonnes semaines sans télévision, ou presque, il nous a fallu, dès dimanche soir. renouer avec l'insupportable en entendant annoncer - peu importe la chaîne - la première des « quatre zétapes » d'une grande épreuve de navigation. Le jour même où s'installaient les neuf saces, nous avons appris que des citadins polonais avaient été atteints par des bris de vitres. Sauf

sible, le coupable - peu importe son nom - voulait sans doute parler de débris, de morcesux, ou d'éclats

Faut-il donner la priorité absolue, dans les centres de formation des journalistes, à l'apprentissage de la langue française, apprentissage qui semble ennuyer ou décourager un nombre sans cesse croissant de nos enseignants du « primaire », du « secondaire » et du « supérieur » ? Faut-il installer sans délai à la télévision française, mais de moins en moins francophone, une solide équipe de redresseurs de torts grammaticaux et syntaxiques ?

C'est l'affaire des « neuf » d'y réfléchir au plus tôt, et d'agir de telle sorte que l'on puisse vraiment parler de « rupture avec le passé ». Puisse en tout cas cette supplique atteindre non seulement les oreilles de M. Gabriel de Broglie, vice-président, depuis août 1981, du Haut Comité de la langue française, mais aussi celles de ses huit collèques

RAYMOND BARRILLON.

## Jeudi 2 septembre

recherche de préciosité, peu plau-

PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 35 Le « policier » du jeudi : Mettez du sel sur la queue de l'oiseau pour l'attraper. Réalisation P. Ducrest, avec M. Constantin, A. Pousse, J. Ri-

Course poursuite entre un inspecteur et un truand.

h Série documentaire: Mémoire.
de J.-N. Jeanneney. Réal. J.-C. Rose. Federico Fellini (première partie : traversées et rencontres). Le cinéaste évoque son enfance à Rimini, le fascisme et la guerre, ce que furent pour lui Jung et Rossellini, ses maîtres. 23 h 05 Journal.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 

20 h 35 Club des télévisions du monde : Aide-moi

Téléfilm italien de la R.A.I., réal, P. Avati lesesian ignen de la K.A.L., real. F. Avau.
Une femmme réfuglée en 1943 avec trois filles dans une villa
d'Emilie régulièrement survolée par un avion américain. A
la suite d'une avarie, un pilote s'est vu contraint de se poser
près de la villa. Fascinée par le mythe américain, celle-ci va
tenter de retenir près d'elle le pilote.

22 h 40 Variétés: Adriano Colontano.

A la place de l'inévitable chanteur de charme Celentano, la
R.A.I. a manqué de nous faire connaître le partage politique 23 h 20 Journal.

TROISIÈME CHAINE : FR3

20 h 35 Cînéma : Violette Nozière. Film français de Claude Chabrol (1978), avec L Huppert,

S. Audran, J. Carmet, L. Langlois, J.-F. Garreaud, B. Alane, B. Lalont. Au début des années 30, l'histoire vraie d'une jeune fille isnu aeonu aes annees 30, l'histoire vrate d'une jeune fille is-sue d'un milieu modeste, menant une double vie et qui em-poisonna ses parents (le père mourut, la mère survécut), fut condamnée à mort et graciée par le président de la Républi-que, Albert Lebrun. Maturise de la mise en scène de Chabrol que, Alvest Levaul, munica cu minica en mangre pour une étude de comportement et d'environnement social essayant de faire comprendre les raisons d'un geste meurtrier. L'ombre et le mystère d'Isabelle Huppert, et une re-22 h 35 Journal

23 h 10 Encyclopédie audiovisuelle du cinéma. Une série de C.-J. Philippe (Redif.). Max Ophills... le confident des bonheurs graves. Max Ophüls l'exilé, nourri de culture germanique, cinéaste américain : « le Plaisir », « Madame de... », « Lola Monses =, etc.

23 h 40 Prélude à la nuit. Pastorella pour flitte, violon, basson, etc. d'A. Vivaidi.

FRANCE-CULTURE

20 h , La chute d'Icare, de S. Ganzi et J.-P. Colas. 22 h , Nuits magnétiques : Rester, partir, oublier, écouter.

FRANCE-MUSIQUE

20 h 30, Concert ; Festival de Vienne 1982 ; œuvres de Haydn, Schumann, Schubert, Liszt, par A. Brendel, piano;

22 h, La nuit sur France-Musique: 22 h 30, Musiques de nuit;
curres de Prokofiev; Studio de recherche radiophonique, œuvres de Kayn; 0 h 5, Musiques de nuit; œuvres de Dvorak.

## Vendredi 3 septembre

PREMIÈRE CHAINE: TF 1

12 h 30 Feuilleton : Les faucheurs de marguerites.

13 h 35 Série : Amicalement vôtre.

16 h 50 Croque-vacances. 18 h 25 Série : Nick Verlaine. 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Encore des histoires.

20 h Journal. 20 h 35 Variétés : Monte-Carlo show. Réal. M. Pasetta.
Avec Ben Vercen, Stephone Grappelli, Shields and Yarnell,
Adriana Maliponte, Barbi Benton, etc.
21 h 35 Feuilleton: Les aventures de Caleb

D'après l'œuvre de W. Godwin, réal. H. Wise. Dernier épisode : Caleb retourne dans sa ville natale pour dénoncer Falkland, auquel il rend hommage.

## DEUXIÈME CHAINE: A 2

10 h 30 A.N.T.I.O.P.E. 12 h 10 Journal.

12 h 15 La vérité est au fond de la marmite. 12 h 45 Journal.

13 h 35 Série : Les arpents verts. La promotion (rediffusion). Aujourd'hui la vie. Vivre avec des dettes 15 h 5 Série : la Taupe.

15 h 55 Sports: Voile. 18 h Récré A 2. 18 h 30 Journal.

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Dessins animés.

20 h Journal 20 h 35 Feuilleton : Les confessions de Félix Krull.

Feuilleton allemand d'après le roman de T. Mann, scénario B. Sinkel et A. Brustelin. Dernier épisode des aventures galantes de Félix Krull qui mène notre anti à Lisbonne. Dans le train il rencontre le professeur Kuckuck, su femme et sa fille. Laquelle de ces deux merveilleuses créatures séduiro-t-il? h 35 Apostrophes. Magazine littéraire de B. Pivot. Seront-ils couronnés en

novembre?
Avec M. Cerf (Maria Thiefenthaler), H. Dufour (le Bouchal), A. Gerber (le Lapin de Lune), A. Hebert (les Fous de Bassan), C. Rihoit (la Favorite), F. Trystan (la Cendre et la Foudre).

23 h 5 Giné - club (Hommage à Ingrid Bergman).
Film américain de V. Fleming (1948). Avec I. Bergman, F.L. Sullivan, J. Ferrer, J. Carrol-Naish, W. Bond, P. Ney L. Sullivan, J. Ferrer, J. Carrol-Naish, W. Bond, P. Ney (Rediffusion). Bergère lorraine investie d'une mission divine, Jeanne d'Arc entreprend de porter le dauphin sur le trône et de chasser les Anglais hors de France. Version hollywoodlenune à grand spectacle de la vie d'une héroine de notre histoire. L'interprétation d'Ingrid Bergman fut discutée. Elle est, pourtant, remarquable.

TROISIÈME CHAINE: FR 3

19 h 10 Journal. 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 40 Pour les jeunes. La muit, des réves et des fantômes.

19 h 55 Dessin animé. Il était une fois l'homme.

Les jeux de l'été (à Aix-les-Bains). 20 h 35 Le nouveau vendredi : les larmes amères du soleil haitien. tal soloin ration.
Reportage de G. Hury, réalisation Y. Dalain.
Un regard sur la réalité quotidienne – politique, économique et sociale – d'un neuple qui connaît deputs le révinne Dano-

et sociale – d'un peuple qui connaît depuis le régime Duva-lier une tragédie sans fin et dont le revenu par habitant est le plus faible d'Amérique latine.

21 h 35 Téléfilm : le Coq noir.

D'après un conte d'Erckmann-Chatrian. Réal. J.-C. Cabanis, Un peisare, miné par la faim, le froid et le plus profosed désespoir, reconstitue trait pour trait, dans un ultime dessin, la scène de l'assassinat d'une vieille maraichère survenu la 22 h 30 Journal.

h Encyclopédie audiovisuelle du cinéma. Une série de C.-J. Philippe (redif.). L'école du court métrage.

L'école du court métrage des années 40 et 50 avec En passant
par la Lorraine, de Georges Franju, le Charron et le Tonnelier, de Georges Rouquier, etc.

23 h 30 Prélude à la nuit.

Sonates nº 48 et 90, de Soler, par E. Chojnacka, clavecin.

## FRANCE-CULTURE

7 la 2, Mordechaï Schamz, de M. Cholodenko (et à 14 la et 23 h 50).
7 h 7, Matinales : Colportage (l'Auvergne s'appelle fromage).
8 h, Les chemins de la connaissance : Les âges de la vie ; à
8 h 32 : Paroles de fil ; à 8 h 50 : Echec au basard.

9 h 7. Matinée des arts du spectacle.
10 h 45, Le texte et la marge: « Joseph II », avec F. Fejto.
11 h 2. Congrès de la société internationale de musicologie de Strasbourg (et à 17 h 32).
12 h 5. Acora.

12 h 5, Agora.
12 h 45, Panorama, avec Jacques Davignaud.
13 h 30, Musiques extra-européemes: Chorif Muhieddin et 14 à 5, Un livre, des voix : « Le nom de la rose », de Umberto

Eco.

14 h 45, Les après-midi de France-Culture: Les inconnus de l'histoire: Pierre Semard; à 15 h 45, Contact.

16 h, Pouvoirs de la musique, à Strasbourg: Un portrait de la vie musicale alsacionne.

mostcate assacteme.

18 h 30, La vie entre les lignes : L. Bodard, la vallée des roses. h. Actualités magazine.
 h. 36, Himalaya, toit du monde : La psychologie de haute atitude (Redif.).
 h. Emission médicale : Le sang (en liaison avec TF 1).
 h. 30 Black and bine : Juzz et littérature (« Steamin with

Duke »).

22 h 30, Nuits magnétiques : Rester, partir, oublier, écouter.

FRANCE-MUSIQUE

6 h 2, Musiques du matin : œuvres de Rameau, Wagner, Goesec, Ventadour, Liszt, Haydn.
8 h 7, Questidien musique.
9 h 5. D'une oreille l'autre : œuvres de Mendelssohn, Ravel, Schütz, Sor, C.P.E., Bach, Beethoven, Varèse, Scariatti.

12 h. Histoire de chanter. 12 h 35. Jazz, s'il vons plait. 13 h, D'une orelle l'autre : œuvres de Schubert, Brahms, Ravel,

Duparc.

14 h 4, Mémoires de POrchestre antional : œuvres de Hayda, Roussel, Varèse, Tchalkovsky, Nono, dir. H. Schercher; œuvres de Mozart, Blacher, J. Brahms, R. Strauss, dir.

16 h. L'histoire de la musique. 18 h. Concert (domé le 29 mai à Bremen) : œuvres de Le Sage, et anonymes, par l'ensemble Hesperion XX 19 h 28, Jazz-annaire: 1965.

29 à Equivalences : œuvres de Couperin. 20 à 29, Concert (émis de Baden) : «Rituel», de Boulez ; Danses sacrées et profanes pour harpe et orchestre » de Debussy; «le Sacrée du printemps» de Stravinsky, par l'Orchestre symphonique du Sudwesfunk, dir. K. Kord, sol. A. Schmeisser, harpe.

22 à 15, La muit sur France-Musique: Les mots de Françoise Xenakis; 23 h 5, Ecrans; 0 h 5, Musiques traditionnelles.

constructions

neuves

INFORMATION

LOGEMENT

Un service gratuit interprete-sionnel et interbenceire pou-tout schat d'appte et de peu-neufs. Renseignements sur de

525-25-25

48. av. Kléber, 75116 Peris

proprietes

SOLDANE et **eiennoi**s

à vendra petits territoires de chases, possibilités étangs. Ecr. Havas Orléans nº 200079,

2,5 km centre COGNAC Belle demeure charentsies (352 m²), au r.-de-c. : Entrés, s. à marger avec cheminés, gd salon (98 m²) avec cheminés, se-pett salon avec obeminés, se-

ssion (98 m²) avec cheminde, pett salon avec cheminde, sentraires; au 1" ét.: 3 chères, 2 s. de beins, 4 tollettes et sentraires; vostes rangements; au 2° ét.: 4 chères evec sentraires, nombreux rangements; au 2° ét.: 4 mèlion de gerden 8 poes, écurles, grandes dépendences, parc dominant velifé de la Charante, 3,40 hs. Prix 1,500,000 F. AGENCE DE L'EUROPE 95, cours de l'Europe 17200 ROYAN Tét. (16-48) 38-06-10.

BEAU MOULIN Carectère ha limite « Périgord », habi

4 ha limite « Périgord », habi-tation 6 P., cft + logament d'amis, moulin alte préservé. 700.000 F. JARGEAU, 47500

OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES **AGENDA** PROP, COMM. CAPITAUX

·通气 医自己性病性病 电压电压器

71,00 83,50 24,70 48,00· . 56.45 56,45 48.00 56.4<del>5</del> 48.00

## ANNONCES CLASSEES

Jennicol \* 1e maiot TTC OFFRES D'EMPLOI 40 00 47.04 14.10 12.00 DEMANDES D'EMPLOI HAMAOBILIER. 31.00 36.45 38.45 AUTOMOBILES 31.00 31.00 36.45 **AGENDA** 

#### OFFRES D'EMPLOIS

## UNILOG

140,00

UNILOG (conseil et services en informatique) recrute pour renforcer certaines de ses fitiales de jeunes

# ingénieurs

informaticiens (Grandes Écoles ou 3º cycle) rivront une session de formation à partir du 20 septembre 1982.

Une première offectation au sein d'équipes entraînées, en relation avec les clients, leur permettra de participer rapidement à des projets diversifiés.

La progression régulière des sociétés d'UNILOG leur assurera de nombreuses possibilités d'évolution vers des responsabilités de conduite de projets ou de Conseil de Direction. Candidature et CV sont à adresser sous référence 457 à :

UNILOG - 9 rue Alfred-de-Vigny -75008 Paris Membre de Syntec Informatique.





## Entrer dans le monde de la Presse.

## Le rêve pour un ESC débutant.

Pratiquer ce métier nouvellement acquis de commercant dans un milieu dont on a toujours rêve : celui de la presse, voilà qui ne peut que tenter les jeunes diplômes d'Ecole Supérieure de Commerce cherchant actuellement leur première situation.

Intégrer la filiale régie du groupe PUBLICIS, à Paris, mais dans une petite équipe, soudée et dynamique, qui a particulièrement pour mission de défendre les intérêts de la presse régionale, voilà qui ne peut que tenter le provincial que vous êtes, heureux toutefois de vivre au rythme de la capitale.

Avoir la perspective, après un apprentissage en compagnonnage auprès de véritables professionnels de la promotion et de la vente - qui espèrent néanmoins de vous la contradiction - d'accèder à des fonctions ativement complètes de management, voilà en effet qui ne peut que

Aussi comme ces postes sont à prendre dès septembre, écrivez très sidement sous réf. 180 PN, aux conseils du cabinet de recrutement CLEAS qui ont été chargés de réunir les candidatures

## **CLEAS**

6, place de la République Dominicaine, 75017 PARIS Tel : 267.35.11

L'Avenir

la glorieusė

incertitude

des homme

Le Présent c'est la fraction de temps qui

sépare le Passé de l'Avenir." Pierre Dac

Le Présent

ce peuvent être

La recherche d'un

gagne-pain, d'un

lob, d'une carrière

ou d'une passion

Nous savons - statistiquement - comment se situe

la typologie de recherche de ceux qui liront cette

annonce.

offres réellement disponibles.

Ceux qui tentent de satisfaire un besoin légitime

d'épanouissement personnel : à la recherche d'un amplol précis dans une activité déterminée (à

l'exclusion de tout autre) et qui peut ne pas

Crux qui ne sont pas réellement à la recherche d'un

Nous ne pouvons rien pour la dernière catégorie

Nous pouvons beaucoup

pour les autres

Nous attaquons la rentrée en renforçant notre

dispositif de recrutement et de formation.

Nous croyons à l'avenir parce

que nous croyons aux jeunes

et à la jeunesse de notre

organisation '

Nous offrons stage rémunéré de Formation initiale (8 semaines)
 bourse de Formation continue de ... (5 mois)

Total (7 mois)
niveau moyen de rémunération le plus élevé du marché

- système de promotion rationnelle juste et rapide ambiance psychologique et relationnelle exceptionne - produits encore inégalés, souplesse d'adaptation

à toutes les formes d'évolution économique - potentiel logistique sans équivalent sur le marché financier à moyen et long terme

Pour les jeunes qui n'aspirent pas à une Société

intégralement - matériellement et philosophique-

ment "assistée" - avec 24 ans et une solide

18 rue Léon 75018 PARIS

(par avance merci de préciser la rélérence sur l'enveloppe)

formation générale.

Ecrire BANCE PUBLICITE réf. Nº 9 54

Correspondre à la qualification

Ceux qui cherchent à subvenir à leurs besoins : ceux-là sont prêts à orienter leurs choix en Fonction des

Le Passé

des

**Vacances** 

## ECOLE DE LA BANLIEUE PARISIEMNE **PROFESSEUR**

même à temps partiel Français, Physique et Sciences naturelles.

S'adresser au (3) 095-87-52 ou (3) 095-59-30. MIPORTANT CABRET REVISION COMPTABLE Dispose pour Commissariat aux comptes, Sociétés cotées de 2 situations EXPERT COMPTABLE minimum 5 ans expérience

Révision.

Préférence sera donnée à candidat ayant aspárience
Révision banque
et/ou assurance.

Ecr. indiquant C.V. + prét.
(discrétion absolue) à :
F.M. RECHARD et ASSOCIES
7, av. de Friedland, Paris 8\*.

ÉTUDIANTE

pour garde d'enfants, 4 soi-rées/semaine (16 h 30 — 19 h + mercredi toute la journée). 7él.: 532-94-65.

Internat 35 km Sud de Paris recherche URGENT **PROFESSEUR ANGLAIS** 

HAUTEMENT QUALIFIÉ (E) 1", 2" cycle Horaine important. Tél.: 041-34-38/805-29-57.

secrétaires

Importante société d'informatique PARIS-LA DEFENSE

recherche une

secrétaire

de direction

de haut niveau Une bonne connaissance de l'anglais est nécessaire.

Le sultire sem fonction des compétences.

Envoyer CV, photo et prétentions,

sous référence 4270.

Service du Personnel

Tour Franklin - Cédex 11

92081 Paris La Défense.

## emplois internationaux

Lycée Français Lubumb Zaïre. – Recherche leure Zaire. - Recherche jeune prof. maîtrise philo et BAC ECO, voyage, logement, sport. Ecr. s/m² 2.944 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSEES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris.

#### representation offres

M.F.O.M. Rivets POP Chevilles MOLLY REPRÉSENTANT EXCLUSIF

idant voiture pour vi ideurs et grossistes uncallerie et bricolage revendeurs' et grossistes quincalierie et bricolage. Expérience et connaissances marché edigées. Secteur : 75 - 93 - 95, Fixs + primes + frais, Adr. C.V., prét. et photo (ratournée) à M.F.O.M. 5, rue de Dunkerque 75484 PARIS Cadax 10.

travaux à façon

## ENTREPRISE - Sérieuses référ. effectue rapid. travx peinture, mesuiserie, décorat. coordinat. ts corps d'État. Devis gratuit. Tél. 388-47-84 et 893-30-02.

## BATIMENT

CORVOYEUR chaf de file. 54 ans fibre surte ch. place stable Paris Benisue. 5cr. s/m 6345 fe Monde Pub. service ANNONCES CLASSES 5, rue des Italiens, 75009 Peris Homme 29 ans - Sérieuses ré-

**DEMANDES** 

D'EMPLOIS

férences hotelières, expérience 1 an, Catering, Arabie Secudire, étudierait Tte prop. en FRANCE ou Étranger. Écrire : M' TOURET 34 Rué Seint-Louis 27000 ÉVREUX ou tél. (18) (32) 30-71-50.

Femme 33 a. ch. place stable Hötesse parie courammen angl., Ital. espag., russe, rou main. Sc. GAUTHER Béns. 165, av. J.-Jaurès, 92140 Clemen.

## automobiles

ventes:

de 8 à 11 C.V. A vendre 504 TI 76 boste et peint, neuves, Prix ARGUS, tél. après 18 h. au 227-33-31.

## <u>L'immobilier</u>

## appartements ventes

3º arrdt HALLES POMPIDOU

JARDIN PLANTES

« LE POLIVEAU »

DU 2 AU 5 PIÈCES

Quelques DUPLEX TER-RASSES. Vue panoramiqua. Lurás entièrement équipés. Tissus mural, moquette et faiences au goût sequireur LUPRAISON FIN 1982

depuis 13.500 F le m³ CREDIT POSSIBLE 80 %

65.000 F - 325-97-16.

7° arrdt

TOURVRIE - INVALIDES
Vue dôme et parc musée
Rodin, appr 136 m² divisible
108, 73 et 63 m² + box 4
serv. et rez de sour, 2 P. 59 m
refeit neuf. 551-21-08.

8° arrdt

PRES MADELEINE 28, R. GODOT-DE-MAUROY

bel imm. ravalé, asc., TRES BEAUX STUDIOS et 2 PCES refaits neufs, équipés 4º et 5°. Tél. 551-21-06.

12º arrdt

PORTE DOREE

Potrice vend 3 P., cft, 64 m², retait neuf, 2° 61., bon imm. Visite sur place les 3 et 4 de 14 h à 18 h 30 - 18, rue du Ci-Oudot. Tét. 257-03-03 ou 284-08-41.

capitaux

propositions

commerciales

récent. 250.000 F. C.F.I. 227-95-84.

GD LUXE. Feçade p

(trice) très appriments, minimum 15 ans expérience dans profession — Connsissence approfoncise du secteur immobilier. — Un talent de négociateur. — Un sens de l'organisation. Adneser cur. vitae très détailé + photo à service m 66, B.P. M. du MAZET 186, 75062 Paris Cedex 02 (qui v.) Pptaire vd.dans imm. XVIII\* trib joli pled-1-terre, 45 m², 520,000 F ~ 562-17-17. 5° arrdt

Sociézé de Transports, dans le cadre de son programme d'expension, recherche UN EXCELLENT AGENT CCIAL

IMPORTANT GROUPE FINANCIER INTERNATIONAL

recherche pour

COLLABORATEUR

pour étendre son réseau de location de véhicules avec chauffeur. Connaissances obfiqueres demandées sinon s'abstenir. Si capable promotion rapide à un poste de Direction Calala. Fixe + commissions + voiture fournis.

Tél. pour R.-V. 576-22-97 (poste 630).

Vis. de l'appartement témo lundi, mardi, jeudi, vendradi samedi de 14 h à 19 h. ORGANISME PROFESSIONNEL AUTOMOBILE 1 ET 3, R. POLIVEAU recherche pour PARIS

CADRE SUPÉRIEUR JURIDIQUE **ET FISCAL** 

Ecrire AUBIN
2, rue de Presbourg
76008 PARIS.

LE CENTRE HOSPITALIER
D'ARGENTEUIL recrute
INFIRMIERS (ES)
PSYCHLATRICUES et
INFIRMIERS (ES) D.E.
Prière d'adresser C.V.
au directeur de l'établissemer
1, rue Valère-Colles
95101 ARGENTEUIL Codex

Radiologue rec. urgent Secré taire expérimentée et pouvar manipuler. Tél. : 784-74-44. URGENT

ANIMATEURS (trices) CULTURELS

GROUPE INFORMATICUE rech ASSOCIES swee capitatux et/ou contacts coistux de haut nivasu Ecrire M. LARDE POLLES 118, r. de Crimée, 75019 Paris expérience souhaitée DEUG ou cycle D.E.F.A. Ecrire sous le r° 034908 M

Imp. Société représentation pour Région Parisienne, Nord Bretagne, Rindre-Alpes, Médi terrenée Provence, s'adjointer carte représentation alimen-taire, liquide ou solide, produit

granda rotation.

Ecr. s/nº 8.899 le Monde Pub.
service ANNONCES CLASSES
5, rue des Italiens, 75009 Paris

URGENT

Pour investisseur Étranger, Sommes acheteurs de parts de Sociétés, Domaines, Construc-tions, Produits Industriels, grande consommation. C.A. 50 millions de Francs. DISCRETION ASSURÉE Ecrire sous le nº 035114 M.

RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris propositions diverses

L'Erat offre de nombreuses possibilités d'emplois stables, bien rémunérés à tres et ta avec ou sans diplômes. Dem. une doc. sur notre revue spécial. FRANCE-CARRIERES (C16) B.P. 402-09 Paris. PART, VEND A PART. Les possibilités d'emplois à l'étranger sont nombreuses et variées (Canada, Australia, Afrique, Amériques, Asie, Europe). Dem. une doc. sur notre revue spécialisée MIGRATIONS (LM) 3, rue Montyon 75429 Paris Codex 08.

S'adresser à M. TOULZA. Tél. domicile : 605-97-86, bureau 582-40-22 poste 54-85. NEUILLY, 42 m², calme, SOLEIL, immeuble 77, tt cft, 450.000 F - 526-92-13.

SAINT-TROPEZ

#### appartements achats

MÉTRO PROPRIÉTAIRES PORTE D'ITALIE PRETS

« LISIERE DE PARIS » 45, evenue Jeen-Jeuris Gemilly 3, 4, 5 pièces RENSEIGNEMENTS : 14, RUE MAGELLAN PARIS 8° **SERGO 723-72-00** 

13° arrdt

15° arrdt

PROPRIÉTAIRE VEND :

Bel immeuble 82 m³, living, 3 chambras, cuisine, 2 s. de bs, chaut. cant. entile. rén., belles présentions, solell, vus dégagée, 765.000 F ce jour et vend. 17-19 h, saradi 10-13 h 30. 22, RUE JEAN-MARIDOR. Renseignements : 267-37-37. MOUFFETARD Séj. dble

16° arrdt

APPT SUR 2 ETAGES d'eau + garage. Jardin particulier. 562-38-53.

45, AY. DE VILLIERS

DE 2, 4 ET 5 P.

19° arrdt

**BUTTES-CHAUMONT** 2 p., refait nf, 7°, asc., bel imm. pierre, 360.000 F - 577-47-74

ST-GERMAIN-EN-LAYE

92 Hauts-de-Seine

SEVRES 71, GRANDE-RUE « LE PARVIS DE SEVRES

SERCO 723-72-00

Résidentiel, gd séj. s. manger 3 chbres, s. de bns, 2 s. d'eau Chi cent., cus. équipée, chemi née, poutres, tertasse, jardinet BONNE OCCASION 603-28-51

**BOULOGNE BOIS** 4 P., bonne occas. 603-29-51 (ou 604-63-74 de 18 h à 20 h

VILLE-D'AVRAY (92) ins résidence, 3 pces, 80 m². de-ch., balcon exposé sud er ord. forêt, disponible. Prix 490.000 F.

CANNES PRES CROISETTE FESTIVAL GD 2 PIECES, CAVE PARK., NEUF PROPRIETAIR 820.000 Tél. (84) 76-12-44 PART. YEND APPT

5 pièces + cuis., 133 m² 870.000 F. T.(7) 842-17-71

Studio ville neuve, équipé, mo-quette, ds per. imm. 2° ét., idéal placement ou détente, 320.000 F. Tél. (84) 97-42-16 h. bur. (42) 92-41-80 h. repes.

dans cette rubrique Vous trouverez peut-être L'APPARTEMENT que vous recherchez

Pour clients sérieux, PAIE COMPTANT, APPT, TIES surf. et IMMEUS. à Paris 18º et 7º. JEAN FEUILLADE, 54, av. de La Mette-Picquet. 15º. 588-00-75.

· Paris

Louise vite et sans frais ENTRE PARTICULIERS OFFICE DES LOCATAIRES léphonez su 296-58-10. CONVENTIONNES

TEL. 359-64-00

FÉLIX-FAURE PROPRIÉTAIRES, LOUEZ rap

CHARDON-LAGACHE Réception, gde cuis. équipée, 5 chbres + 3 bains, 1 selle

17° arrdt

MP MALESHERBES
REHABRITATION PRESTIGE
Anciens steffers of artistes
restructurities en
DUPLEX AVEC LOGGIAS

+ qualques STUDIOS LUXUEUSES PRESTATIONS Visites lundi, mardi, jaud st vendred de 12 h à 18 h LIVRAISON BAMEDIATE.

78-Yvelines

dans immeuble pierre de taille bel appt 100 m² + jardin privé, séjour, 3 chembres, 2 bains, tout confort, garage. AGENCE DE LA TERRASSE LE VESINET 976-05-90.

2 au 7 pièces. Commerc RENSEIGNEMENTS 14. RUE MAGELLAN PARIS 8°

BOULOGNE

Province

Chaque jour

Urgent avant le 30-9 schète comptent 1 à 4 pièces Paris. Téléphone : 504-25-04.

locations non meublées demandes

PROPRIÉTAIRE LOUER SANS FRAIS

Exidient à Deuphine cherche à louer ou à achere studio ou petit appt Peris. Tél. (50) 43-61-58 le soir.

jement — cliențăle assurfe. Service gratuit. T. 770-88-65. (Région parisienne Pour Stés européennes cherc

> locations meublées demandes

villas, pavilions pour CADRES Durée 3 à 6 ans. 283-57-02

Paris SERVICE AMBASSADE pour cadres metés Paris rech. du STUDIO au 5 P. LOYERS GARANTIS per Sté ou Ambassades - 281-10-20

maisons individuelles

Coudray-Montceaux (91) A 2 km de Corbeil, et près du Golf du Coudrey, en bord de Seine, sur terrain 1-700 m² resisent tratificamelle, indivi-

son traditionnelle, indivi le de 6/7 pièces, 2 ga rages. Prêt intéressent. éléphone : 060-62-91 S.A. BATIR (M. 9015)

pavillons IVRY-LA BATAILLE, 75 km Paris, pav. 2/garage, cus. et pièce d'été, séjour, selon. 3 chères cus. beins, chauf. comtr., tél, façade et belcon fer forgé, jardin d'agrém. et potager 730 m' entièr. clos. Prix 425.000 F T. 782-64-18 ou 733-81-58.

villas 🕒

SCEAUX Particulier à S. d. sejour, 40 m², 3 ch., 2 s. de b., gar. Terr. 250 m². 1 150 000 F. T. 661-16-88 à partir de 18 H.

COURBEVOIE
Pavilion plain-pied, efjour dble
4 ch., s. de bres, 2 w.-c., se-co
+ gar. dble 1 målion de francs
Téléphone: 333-62-12.

terrains CROISSY-SUR-SEINE 300 m centre, BEAUX TER-RAINS 800 m², gdes façades entiferement viabilisés. PRD.T.V.A. incluse. AGENCE DE LA TERRASSE LE VESINET 976-05-90.

EN PROVENCE à 8 km de FAYENCE LE CLOS DE LA CHESNAYE une situation unique face au solail du Midi TERR. à bât. Boisés 3.157 m² à 6.410 m². Prix de 151.000 à 164.000 F.h.t.

umentation gratuite lands. Tél. (38) 95-00 ou (94) 76-21-59. viagers F. CRUZ 266-19-00 8, RUE LA BOETIE, 8-Prix rentes indexées garan Etude gratuite discrète.

Etude LODEL, 35, bd Voltaire, PARIS (11\*). Tél. 355-81-58. Spécialiste viager. Expérience describer consulte.

boutiques N'ATTENDEZ PLUS

CONSOLIDEZ
VOTRE EPARGNE
investissez en murs
de magasiris è Paris.
Dès 100.000 F comptes
Diverses formules MURINVEST , гие Golifée, 18°. 723-30-40. Bureau ouvert au public tous les jours de 9 h à 19 h.

les annonces classées

Le Monde

sont reçues par téléphone du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h. 30

de 13 h. 30 à 18 heures au 296-15-01



1 X 1 X 1 X 1 X 100

~ .

l'Ép

単元

E£-

**- 188** €

数型です

>--

**电影 山東山** 

THE P GREET, ...

one mission of the state of th

Section 11 to 12

Transport of the second

Region .

SETENSION OF THE PERSON OF THE

Aを確保的を生かって、ファイス

Responsible to the second

LIBOS. Tél. (53) 71-01-21 A VENDRE de prét. Perte. a partic. 1 km mer. 10 km de LA BAULE. Maison rénov., 5 poss 130 m² lefs. 50 m², poutres appar., cheminée pierre, selle de beins, cave. 2 gér., dont un pour bateau, terrein 1 700 gr. 161. 1688-37-38 après 18 h. LES BRÉVIAIRES Part, à part, près Rembou maison cachet, ode sale rart. a part, pres remnouses; maison eachet, gde saile de séj., 4 ch., a. de bas, dépand., tert. 1.700 m² clos nors, be arbres agrém. et fruitiers, 750.000 F. A voir 4-5 sept. Tél. 661-16-68 à part. 18 h.

BALLANCOURT (91) Prof. libérale vend en 1 ou 2 LOTS BELLE PROPRIÉTÉ

3 chambres, cuisine équipte, séjour, salon + dépend, care volitée. Sur 1.050 m², abres contamines. Prix 650,060 F. TERRAIN MITOYEN A BATER

570 m², arbres cents feçade totale 42 mittes. Tél.: 493-26-59/493-35-20: Chaque jour dans cette rubrique

Vous trouverez peut-et

LA PROPRIETE que vous recherchez

bureaux Locations

otre Secrétariet Permaner VOTRE ANTENNE A PARIS VOTRE SIÈGE SOCIAL & COLISÉE ÉLYSÉES TELEX et TOUS SERVICES CREATION DE SOCIETES A.F.C. 359-20-20

MEMBREESS locaux commerciaux Part. vd direct. aneller + 85 m² au r.-de-Ch. à rénover; gde mezzanine. Seint - Ambrdise, Paris - 11°, 340,000 F. Four r.-v. Tél. h. bur. 575-16-89.

12 bet imm. p. de t... 700 m², 12 boutiques 700 m², 12 boursques, bon rapp., rare, 1.260.000 F. T. 742-25-12 ou 524-22-45.

woitures mo disponible

du prix de re GERARD



REPRODUCTION INTERING

constructions neuves

INFORMATION

LOGEMENT

**525**-25-25

propriétés

SOLOGNE et GIENNO

A vendre pe: iernige de chasee, possituirer eap Ecr. Havas Orleans n 2000:

2.5 km contr. Contral
Bethe demourt internal
Life in the contral
L

SEAU MODERN CERRORS
4 ha immte « Perrocción ha serion 6 P., ett — rogen d'arms, modern ett » Perrocción modern ett » Perrocción de la Perrocci

A VENDRE DE LITT HERY
DETECT 1 km mar 10 km.
LA BAULE M3. In the
S poes 130 m (s) 53
poettes appar inems
perte saile d'un.
Denn. cave, 2 km ope
pour battau ter se 1 for,
ciforard et piante am preTél 1588-37 frances le

LES BREVIAIRES

these of cacher to be used the 1700 m or come the 1700 m or come and the 1700 m or come 1750 200 f and cacher 1750 200 f and cacher

BALLANCOURT IST

Prof. (Serve January) 1 ou 2 july 2

BELLE PROPRIÉTÉ

TERRAIN MITOYER

A BATTR STO mt strain (mode strain (mode

A BATIR

dans cette rubru

LA PROPRIETE

bureaux

VOTRE SIÈGE SOCIA

& COLISÉE ÉLYSÉ! TELEX OF TOUS SERVICES

A.F.C. 359-20-20

Part of Service Part - 355 and reduction of the James Co.

boutiques

TOSES TOTAL

MEMBREFFED

QUE VOUS TEC

Locations

- -0.00 - -0.00

يحب فالتفاقية

365

1. AV.

100

真病酒

FRAIS

₩5ATS #308 ###

olekês Tê

293-57-02

e-S

៨១៩

ASKADE Me Paris Day 17

elies

**PIS** 

richlier

3ch 2: 150 m' a(-16-88 a

SEINE

ALX YEA in Thinden inch chies

ATENCE

Tal. 8-a galactical despel int Voltar t 168-41-56 Exploration

ennonces classées

Monde

ues par téléphone

**adi au ve**ndredi

**S beures** à 12 h. 30

13 h 30 à 18 heures u 296-15-01

12.00

31 00 31.00 **Children** ou nombre de partur

## « Un budget très sélectif qui doit muscler l'économie »

Changement de décor et changement de ton pour ce lever de rideau sur le projet de budget 1983. Aux salles de commission de la rue de Rivoli, actuellem eu réfection, le ministre chargé du budget a préféré les sous-sols de l'Assemblée nationale. Est-ce la solemnité des lieux où le fait que M. Laurent Fabins vienne de plancher » pendant deux heures devant la commis-sion des finances, toujours est-il que le contraste est frappant entre ces propos qui tombest parfois un peu à plat et l'atmosphère des grands jours qui avait marqué la présentation à la presse de la première loi de finances d'un gouvernement de gauche, à l'autonne

li est vrai que les organes d'information s'avoueut bien vite blasés et qu'on ne peut pas leur faire deux fois de suite le coup de l'impôt sur les grandes fortunes ou de la levée de l'anonymat sur les transactions en or... Il est vrai, surtout que l'idée d'une relance « qui doit d'abord redresser la situation économique et inverser la courbe du chômage » ne fait plus recette aujourd'hui, « dans un contexte de crise internatio-male, marqué par une véritable guerre économique », ainsi que l'a reconnu M. Fabius, mercredi 1" septem-

Si la France « a tenu le choc », comme l'a affirmé le ministre, il semble bien qu'elle ait opté pour un pro-fil beaucoup plus bas, avec un taux de croissance

contenu à 2 % pour 1983 (3,3 % l'année précédente) et un accroissement de 1,6 % de la consommation des ménages (contre 2,3 % en 1982). Un point positif : l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation est maintenue à 8 % et la pression fiscale à 18,3 %.

Face à ce schéma au tracé bien grisâtre, on a délini quelques principes, le premier d'entre eux étant de « dépenser mieux avant de dépenser plus ». Pour ne pas être en reste, l'Etat « montrera l'exemple en enga-geant un considérable programme d'économies et en recherchant plus d'efficacité de la dépense publique ». Les dépenses de fonctionnement seront reconduites seulement en francs courants et le « train de vie » des administrations s'en trouvera réduit de 8 %, ce qui représente une étonomie de quelques 15 milliards de francs. Pour illustrer son propos. M. Fabius a cité le cas de son propre ministère, où le simple fait de transformer en « vols vacances » les vois de ses collaborateurs sur lignes régulières a entraîné 5 millions de

Si l'Etat y arrive, il n'y a pas de raison pour que les autres agents économiques n'en fassent pas autant et la toise a donc été abaissée sur l'ensemble des dépenses fiscales dont le total avoisinera 881 milliards de francs, soit une progression de 11,8 % alors que ce même chapitre avait augmenté de 27,5 % en valeur l'année dernière (et de 13 % eu volume) pour totaliser 788 milliards de francs.

Fort des économies ainsi réalisées, le gouverne ment entend donner la priorité au renforcement de l'appareil productif et à l'emploi. Ainsi, le budget civil consacré à la recherche augmentera de 17,8 % au lieu de 14,1 % en 1982 et les crédits à l'industrie progresseront de 23,7 %. De même, les crédits destin tenir directement l'emploi croîtront de 31,5 % et l'effort sera poursuivi en faveur du logement et des grands travaux à travers le fonds spécial qui vient d'être créé à cet effet, a précisé M. Fabius, ajoutant qu'au total, les autorisations de programme incluses dans le chapitre « dépenses » commitraient une crois-sance de 22 % en 1983 contre 8,4 % seulement pour les crééties de fonctionnement. les crédits de fonctionnement.

Côté « recettes », l'heure est au statu quo et à la simplification. Pas de création intempestive, mais, au simpirication. Pas de creation intempestive, mais, au contraire, la suppression de certains impôts (sur les transactions en obligations, sur les certificats de résidence), et la simplification d'autres prélèvements, notamment cette « tour de Babel fiscale » que constituait la législation sur les plus-values. Au nom de la « stabilité fiscale dans la stabilité de la pression fiscale », cette dernière atteignant 18,3 % du produit intérieur hrut, toutes les tranches du barème de intérieur brut, toutes les tranches du barème de l'impôt seront revalorisées de 12,3 % et une tranche à

née de 10 à 7 % la taxe instaurée l'année précédente

Au total, les recettes s'élèveront à 766 milliards de francs, en progression de 8,7 % seulement, et le déficit budgétaire à 117,8 milliards de francs, en augmentaoungeurre a 117,0 miliarus de francs, en augmenta-tion de 23 % sur 1982 (95,4 milliards) outre 20 mil-liards de francs de « régulation budgétaire spécifi-que », afin d'éviter les dérapages en cours d'année. Ce déficit comprend une contribution de 7,5 milliards de francs aux fins d'équilibre de la Sécurité sociale.

Il reste dans la limite de 3 % du PIB telle que l'a u resse cans la limite de 3 % du PIB telle que l'a définie le président de la République, soit un taux légèrement supérieur à celui de la Grande-Bretagne (2,3 %), mais inférieur à celui de la R.F.A. (3,1% y compris les « Laënder »), les Pays-Bas (6,3 %), la Belgique (11,1 %) ou encore l'Italie (12,6 %) a rappelé le ministre.

Après le « budget de transition » présenté l'année dernière, le projet de loi de finances 1983 constitue « un budget d'avenir » a conclu M. Fabius, mettant l'accent sur l'effort accompli en faveur de l'investisse-ment des entreprises publiques et privées dont le financement devrait se trouver grandement facilité par la réforme de l'épargne en faveur des placements à long

## Un formidable pari

(Suite de la première page.) Il faut savoir que sans un excep-tionnel effort de réduction des charges de l'État, l'impasse aurait atteint et même dépassé les 200 milliards de francs l'année prochaine. Vu sous cet angle, le déficit annoncé pour 1982 apparaît modéré, même s'il est probablement sous-estimé. Il est juste d'ajouter que le ministre du budget, M. Laurent Fabius, avait su prendre bien avant la seconde dévaluation du franc - en fait, dès la fin de 1981 - le virage qu'imposait no-tre situation (la meilleure preuve en sera donnée dans quelques mois, lorsque sera connu le déficit de 1982, qui ne devrait pas dépasser 105 à 110 milliards de francs).

L'intégration du budget dans la politique économique d'ensemble est un dur rappel aux réalités du temps. Il y a un an, les caisses de l'État dounaient à l'équipe nouvellement arri-vée au pouvoir l'impression de pouvoir financer - sans limite - toutes

les dépenses imaginables du moment que celles-ci étaient jugées propres à lutter contre le chômage. C'est ainsi que furent créés - bien inutilement dans certains cas — des dizaines de milliers d'emplois dans la fonction publique.

La question qu'on doit se poser maintenant est de savoir si le projet de budget 1983 n'accompagne pas trop la nouvelle politique économique, si elle ne risque pas - tant le freinage est important - de produire des effets déflationnistes sur l'activité économique. Sans doute cette question est-elle un peu théorique tant le déficit des comptes des administrations - c'est-à-dire de l'État, de la Sécurité sociale et des collectivités locales – s'est accru de-puis 1981 rendant indispensapuis 1981 rendant indispensa-ble l'effort de rigueur et d'assainissement entrepris. Il ne faut, en effet, pas s'y tromper: l'année 1983 ne sera probablement pas celle de la re- prévoir.

prise modérée, peut-être pasagère, surement marquée par une concur-rence accrue, acharnée entre grands

#### Faible croissance

Le taux de croissance de 2 % en volume prévu pour l'année prochaine, s'il apparaît faible, est déjà optimiste en ce qu'il postule une nette reprise du courant des affaires.

Tel qu'il est, le budget de 1983 est – globalement considéré – assez neutre en ce qui concerne l'activité économique, encore qu'il faille dans ce domaine se montrer plus que pru-dent dans les jugements tant les effets des masses mises en ieu (881 milliards de francs), des déficits, de la façon de les financer (par épargne ou par création monétaire), tant le contenu des dépenses ellesmêmes sont difficiles à analyser et à

ger les effets d'un budget est de comparer l'augmentation des dépenses publiques annoncées (11,8%) à celle envisagée du pro-duit intérieur brut (+11,1%). A première vue, l'exercice 1983 ne devrait ni freiner ni accélérer l'activité économique. Mais ce rapprochement vaut ce qu'il vaut : on peut craindre que la croissance du P.I.B. tienne plus, l'année prochaine, à la dérive des prix qu'à l'expansion, qui risque de dépasser difficilement 1,5 %. On admet d'ailleurs en haut lieu que la France ne pourra plus, pendant quelques années, tabler sur une croissance supérieure à celle de ses voisins, à cause de son taux d'inflation, à cause des efforts faits pour

Une chose au moins est sûre : le budget n'est plus l'arme privilégiée de relance dont entendaient se servir les socialistes lorsqu'ils arrivèrent au pouvoir. Pour avoir trop tôt et trop vite consommé les marges de ma-nœuvre laissées dans ce domaine par le gouvernement précédent, l'équipe de M. Mauroy se retouve au pain sec, dans une situation mondiale et intérieure fort déprimée.

Dans ce contexte, un réel probablement salutaire – effort de sélection des dépenses a été fait pour favoriser certaines actions jugées prioritaires. La recherche (+ 21 %), Findustrie (+ 24 %), les investissements publics (+ 22 % en autorisation de programmes) voient leurs crédits augmenter beaucoup plus vite que la moyenne (+ 11,8 %). Et MM. Delors et Fabius accordent à l'épargne longue, pour la tourner vers l'industrie, des avantages égant et parfois même supérieurs à ceux qui existent à l'étranger. Le sort réservé à l'avoir fiscal, vilipendé par les socialistes lorsqu'ils étaient dans l'opposition, est significatif...

Sans doute aurait-il fallu, en sens inverse, réduire un peu plus les avantages fiscaux toujors accordés au loigement pour rendre parfaitement cohérente la volonté d'indus-trialisation. Le très mauvais état de santé du bâtiment ne l'a pas permis. Il n'en reste pas moins vrai que le discours socialiste sur l'industrialisation se concrétise heureusement, que

Un moyen parmi d'autres de jules conséquences financières en sont tirées et que de nombreux Français l'entendront sans doute favorable-La pause Un autre fait marquant du budget est son extrême modestie en matière de réformes. La pause réclamée par

M. Delors fin novembre et que M. Mauroy s'était empresse de refu-ser, est bien là. Rien, ne figure no-tamment dans le projet sur le régime des droits de succession que certains
- au sein du parti socialiste comme du gouvernement - avaient suggéré de modifier pour y introduire un peu pius de justice. Sans donte trouve-t-on dans de nombreux domaines un réel souci de

justice fiscale, de redistribution. Le meilleur exemple en est fourni par l'allégement de la surtaxe chômage qui passe de 10 % à 7 % et qui ne jouera plus qu'au-dessus de 28 000 F d'impôt dû en 1983 au lieu de 25 000 F cette année. De plus, le calcul de cette surtaxe se fera main-tenant sur la partie d'impôt dépas-sant 28 000 F, contre 15 000 F cette Si l'on croise cette opération avec

la création d'une tranche à 65 % dans le barème de l'impôt sur le revenu, qui ne touchera que cent trente mille contribuables, disposant de revenus élevés (+ de 20 000 F par mois pour un célibataire, + de 45 000 F pour un couple), on voit qu'un transfert de charges non négligeables va s'effectuer des cadres moyens vers les cadres supérieurs notamment. Quand on sait le niveau de revenu des uns et des autres, on ne peut que juger justifié un

Ceci étant dit, le budget de 1983 est tout sauf celui des grandes réformes. Les purs s'en consoleront peut-être en se rappelant que pas mal de choses ont déjà été faites qu'il faut mettre en œuvre maintenant sans excès, mais aussi sans re-

Combien mesuré, prudent, mo-deste est apparu mercredi la sep-tembre M. Fabius qui paraissait il y a un an à la même époque un peu trop sûr aussi du bien-fondé de tresures fiscales qui, à coups d'exemp-tions, d'abattements, en ont décu plus d'un. L'impôt sur les grandes fortunes est de celles-là.

Le ministre du budget n'aurait-i pas di expliquer depuis qu'il occupe les importantes fonctions qui sont les siennes que la grande réforme réclamée depuis toujours par des nombreux Français n'a aucun chance de vraiment se réaliser, ne serait-ce que parce qu'un système fiscal, pour bien fonctionner, doit avoir la durée, qui exclut d'abord et surtout les grands bouleversements? M. Pier-ret, le député socialiste des Vosges, a dit sur ce sujet beaucoup de choses intéressantes et notamment qu'un bon impôt était un vieil impôt. Toujours est-il qu'on en est maintenant et fort heureusement – à alléger la fiscalité des plus-values qui, de puis 1976, a bien du mal à s'accli-mater. Après l'avoir vertement condamnée, M. Mitterrand a pré féré - avec raison semble-t-il la garder en la simplifiant.

Coup de frein donné aux dépenses, modérations des impôts, li-mitation du déficit de l'Etat, prise en compte de l'ouverture de la France sur l'étranger : le budget de 1983 apparaît raisonnable sur bien tres quand il s'agit notamment de l'industrie et de son financement par l'épargne des Français.

Pourtant le formidable pari sur lequel il repose - celui d'un recui brutal de l'inflation – laisse planer plus qu'un doute. La cohérence d'une construction intellectuelle a'assure pas la docilité des faits et des com-

ALAIN VERNHOLES.

## LE PROJET DE BUDGET POUR 1983 COMPARÉ AU PRÉCÉDENT (en millións de francs)

|                                                                                                                                                                                                                |                                                       | Proj                                                               | et de budget pour                                                | 1983                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                | Loi de<br>finances                                    | Montant                                                            | Différence par rapport à<br>1982                                 |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                | 1982                                                  |                                                                    | (en millons)                                                     | (en %)                                                                |
| l – Opérations définitives                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                    | <u> </u>                                                         |                                                                       |
| 1) Dette Publique                                                                                                                                                                                              | 53 679                                                | 58 376                                                             | + 4697                                                           | + 8,75                                                                |
| 2) Budgets civils Fouctionnement (titres II et III) Interventions Équipement civil Solde des comptes d'affectation spéciale Total nour les dépenses civiles                                                    | 262 729<br>261 711<br>66 215<br>- 317<br>599 655      | 284 829<br>394 859<br>74 482<br>- 237<br>664 161                   | + 22 100<br>+ 43 139<br>+ 8 267<br>- 89<br>+ 73 506              | + 8,4 %<br>+ 16,5 %<br>+ 12,5 %<br>- 25 %<br>+ 12,5 %                 |
| 3) Begets militaires Dépenses militaires erdinaires (Y compris pensions) Dépenses militaires en capital Total pour les dépenses militaires 4) Total des opérations définitives (1 + 2 + 3)  5) Recettes néttes | (88 998)<br>(56 302)<br>144 392<br>788 409<br>704 599 | (97 936)<br>(60 930)<br>158 866<br>881 166<br>766 056<br>– 115 109 | (+ 9846)<br>(+ 4628)<br>+ 14474<br>+ 92757<br>+ 61457<br>+ 31299 | (+ 11,2 %)<br>(+ 8,3 %)<br>+ 10, %<br>+ 11,8 %<br>+ 8,7 %<br>+ 37,3 % |
| 6) Soldes des opérations définitives (5 – 6)                                                                                                                                                                   | 92 976                                                | - 112105                                                           | T 31 257                                                         | + 312 &                                                               |
| IL — OPÉRATIONS TÉMPORAIRES<br>(Soldes)                                                                                                                                                                        | - 11 646                                              | - 2633                                                             | ~ 8 993                                                          | - 77,2%                                                               |
| III SOLDE GÉNÉRAL (I + II)                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                              | - 117 762                                                          | + 22 396                                                         | + 23,4 %                                                              |

# Une offre exceptionnelle! 4 voitures, modèle 82 disponibles, au prix de revient!

NEUBAUER

M. GÉRARD 821.60.21



LES RESSOURCES DE LA NATION



Le Negroni. 1/3 Campari. 1/3 Gordon's Gin. 1/3 Martini rouge.

1/2 tranche d'orange. Servir glacé. trecette de Fosco Scarselli pour le Comte Negroni).

PRÉFECTURE DE L'ISÈRE

## AVIS

Le Préset, Commissaire de la République du Département de l'Isère,

Une instruction administrative est ouverte sur la demande présentée par Electricité de France, en vue de la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne à deux circuits 400 kV CHAMPAGNIER-VAUJANY et de modification de la ligne à 225 kV CHAMPAGNIER-CORDEAC et des lignes à 63 kV CHAMPAGNIER-PÉAGE de VIZILLE et SAINT-GUILLERME-RIOUPEROUX.

Conformément au décret nº 77.1141 du 12 octobre 1977, le dossier présenté par Electricité de France comporte une étude d'impact.

Pendant deux mois à dater du 10 SEPTEMBRE 1982, le public pourra prendre connaissance aux lieux, jours et heures ci-après :

 à l'Hôtel de la Préfecture de l'isère à GRENOBLE, piace de Verdun, tous les jours sauf samedis, dimanches et jours fériés, de 9 heures à 11 heures et de 14 h 30 à 16 h 30; - aux Mairies de :

- BOURG-D'OISANS, tous les jours sauf hundis, dimanches et jours fériés, de 8 heures à 12 heures ;
- VIZILLE, tous les jours sanf samedis, dimanches et jours fériés, de 10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 16 h 30;
- ALLEMONT, tous les jours sauf samedis, dimanches et jours fériés, de 9 heures à 11 heures et de 14 h 30 à 16 h 30;
- OZ-EN-OISANS, tous les jours sauf samedis, dimanches fériés, de 9 heures à 11 heures et de 14 h 30 à 16 h 30;
- VAUJANY, tous les jours sauf tundis, samedis matin, dimanche jours fériés, de 9 heures à 11 heures et de 14 h 30 à 16 h 30;
- LIVET-ET-GAVET, tous les jours sauf samedis, dimanches et jours fériés, de 9 heures à 12 heures; SECHILIENNE, tous les jours sauf samedis, dimanches et jours fériés, de 14 heures à 18 heures;
- MONTCHABOUD, tous les jours sauf samedis, dimanches et jours fériés, de 16 heures à 19 heures;
- JARRIE, tous les jours sauf samedis, dimanches et jours fériés, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 (annexe de la Mairie);
- CHAMPAGNIER, tous les jours sanf samedis, dimanches et jours fériés, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30;

à la Direction Interdépartementale de l'Industrie - Région RHONE-ALPES,
 Division du Contrôle de l'Electricité, 3, rue de la Liberté à GRENOBLE, tous les jours sauf samedis, dimanches et jours fériés, de 9 heures à 11 heures et de

li pourra faire part de ses observations éventuelles sur un registre prévu à cer

## LES DÉPENSES

## Rigueur et sélectivité

Les dépenses définitives progresseut de 11,8 % dans le projet de budget pour 1983, soit besucoup moins rapidement qu'en 1982 (+ 27,7 % dans le budget initial de cette année par rapport à 1981).

Ce freinage spectaculaire s'explique surtout par colution de deux postes. D'une part, celui de la dette blique, dont la charge n'augmente que de 8,75 % contre 42,2 % en 1982. D'autre part, la compr.se at sévère des dépenses de fonction entent de 8,4 %, ce qui équivant, si l'on tient qui anginentent de 3,4 %, ce qui equivant, si l'on tient compte de la hausse des prix, à une stagnation en vo-lume. Sur le premier point — celui de la charge de la dette publique, — la décompression annoncée s'expli-que par une vision très optimiste de l'évolution des nérêt (la charge de la dette en 1983 est calculée sur l'hypothèse de taux d'intérêt ramen dification du régime des be dont ou sait qu'ils financent une partie très importante du déficit budgétaire. Les intérêts jusqu'à présent

payés à la souscription le seront mensuellement ou même à échéance ce qui déplacera sur 1984 une charge d'environ 5 à 6 milliards de francs.

Pour le reste, les crédits d'interrention progressent de 16,5 %, les crédits d'équipement de 12,5 % (en cré-dit de paiement), mais de 22 % en autorisation de pro-

(+ 17,2 % par rapport à 1981). Encore les dépenses d'équipement militaire n'angmentent — elles que de 8,3 %, ce qui correspond — compte tenu de la hausse les mix — à une totale stagnation en volu

Le budget dit du « dessous de la ligne », qui re-trace pour l'essentiel les opérations de prêts que l'État consent aux entreprises publiques à travers notamment le F.D.E.S. (Fonds de développement économique et social), diminue considérablement. Le solde né-

MINISTÈRE : une grande sélecti-

D'une façon générale, la plupart les ministères voient leurs crédits angmenter faiblement, voire stagner par rapport à 1982. Les chiffres que nous donnous ci-après sont des progressions en valeur d'une année sur l'autre. C'est dire qu'il faut en retirer la hausse des prix (au moins 8%) pour avoir une progression en volume : +9% pour l'agriculture ; +14% pour l'éducation nationale ; 6 % pour l'environnement; + 15 % pour l'intérieur et la décentralisation; + 12 % pour la justice; +10% pour la mer; +7% pour la coopération; +3% pour la jeunesse et les sports; -4% pour le tou-

Quelques budgets sont néanmoins bien traités : commerce et artisanat (+ 29 %); culture (+ 17 %); industrie (+ 24 %); aménagement du territoire (+ 53 %); recherche et technologie (+ 21 %); services diplomatiques et généraux des rela-tions extérieures (+ 36 %); services généraux du premier ministre (+ 28 %); aviation civile (+ 19 %); transports extérieurs (+17%); urbanisme et logement

DÉPENSES : un contité des écono-

Le train de vie des administrations sera réduit de 8 % en valeur réelle, la plupart des dépenses de ent stagnant en volume. En outre, un « comité permanent des économies budgétaires » sera créé. Composé de cinq membres, il

• CRÉDITS OUVERTS PAR groupera, sous la présidence du mi-ministre du budget, les présidents des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat, le commiss an Plan et le directeur du budget. Il recherchera les économies possibles dans la gestion budgétaire et les moyens d'une meilleure efficacité de

la dépense publique. ÉDUCATION, FORMA-TION, LUTTE CONTRE LE

CHOMAGE: un effort son L'ensemble des dotations budgé taires consacrées au soutien de l'emploi s'élève à 24,6 milliards de francs, en progression de 31,5 % par rapport à 1982.

En matière d'éducation et de formation, le budget de 1983 voit les autorisations de programme de l'éducation nationale progresser de 25,8 % et atteindra 4,5 milliards de

Une nette priorité a été donnée à l'extension et à la rénovation des lycées, spécialement des lycées d'en-seignement professionnel et des ly-cées techniques (2,2 milliards de francs, soit + 65 %). Les dotations d'équipement en matériel des établissements augmentent de 65 %. L'enseignement technique et professionnel en est le principal bénéficiaire. Les crédits d'investissement de l'enseignement supérieur sont • REDÉPLOIEMENT DES majorés de près de 20 %. Les moyens de fonctionnement de l'appareil éducatif sont substantiellement renforcés : cinq mille huit cent trente emplois seront créés dans le secteur de l'éducation.

• MODERNISATION DE L'APPAREIL PRODUCTIF: l'in-

dustrie en flèche. Le budget civil de la recherche

PRÉFECTURE DE L'AIN

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

OBJET : ÉTAT - Ministère des Relations Extérieures

Projet d'acquisition de terrains en surface et en tréfonds dans l'Ain, en vue de la réalisation du projet LEP. (Large électron-position) par l'Organisation enropéenne pour la Recherche nucléaire (CERN). Enquête préaiable à la déclaration d'attilité publique et à la modification des plans d'occupation des sols résultant du projet.

Les dépenses militaires progressent au total de 10 % en valeur, soit nettement moins vite qu'en 1982

progresse de 17,8 % en volume et de 28 % en valeur.

Les dotations consacrées au développement de la filière électronique et informatique sont triplées et passent de 640 millions en 1982 à 1,8 milliard en 1983. A l'intérieur de ces crédits, une dotation en capital de 500 millions est prévue en faveur de C.I.I.-H.B. Les movens prévus pour le développement des programmes aéronautiques passent de 2,1 à 2,8 milliards (+ 33 %). Les crédits consacrés au programme spatial (développement d'Ariane, satellites Spot...) croissent de 24,5 % (2,3 milliards de francs en autorisations de programme). La progression des crédits destinés au développement de l'énergie solaire est de 30 % (363 millions en 1983), et le programme électronncléaire est poursuivi. Le développement des biotechnologies est fortement encou-

Les aides à l'industrie sous forme de dotations en capital s'élèvent pour 1983 à 11 milliards de francs. dont environ 7,5 en faveur des entreprises industrielles du secteur concurrentiel et 2 milliards pour la S.N.C.F.

Les concours budgétaires sous forme de contribution à l'exploitation sont maintenus: 14,5 milliards de francs pour la S.N.C.F. (+ 10 % par rapport à 1982), 2,9 milliards pour la R.A.T.P. (+23 %), 5,2 mil-liards pour C.D.F. (+26 %).

gatif de ces opérations (les prêts dépassant le montant des remboursements), qui attelgnait 11,6 milliards de francs en 1982, passe à 2,6 milliards de francs. Cette évolution s'explique par la mouvelle conception de ses évolution s'explique par la nouvelle conception de ses tâches qu'a le gouvernement : ayant nationalisé de grands groupes industriels, l'État doit se comporter en actionnaire modèle. Aussi procède-t-il à des augmentations de capital : 11 milliards de francs en 1983, dont 9 apparaissent au chapitre des charges communes et 2 à ceini des transports (S.N.C.F.). Ces 11 milliards de francs sout à rapprocher des 5,5 milliards de francs de dotations en capital déjà inscrites dans le budget de 1982 (dont 3 milliards dans le collectif du printemps 1982). Toutes ces sommes figurent dans le hudget du dessus de la ligne, c'est-à-dire dans dans le budget du dessus de la ligne, c'est-à-dire dans

En sens inverse, l'État estime qu'il ne doit plus être un prêteur, réservant ce rôle aux banques et aux insti-tutions financières. Du comp, il débudgétise quelque

Elle permettra de développer notamment les actions de prévention de la délinquance et de renforcer l'administration pénitentiaire. • DÉCENTRALISATION : créa-

tion d'une dotation pour l'équipe-Les contributions traditionnelles de fonctionnement versées par l'Etat anx collectivités locales croîtront de 17,5 % en 1983 et atteindront

36,9 milliards de francs: Quant aux sabventions d'équipement, elles at-teindront 10,9 milliards de francs. La dotation globale de fonction-nement (D.G.F.), alimentée par un prélèvement sur les recettes de l'Etat, représente environ le tiers des

Logéments directement aidés par l'Etat (hors prêts conventionnés)

| ·               | 82                                          | 83                                          | Evolution |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Logements neufs | 253 559<br>(75 000)<br>(170 000)<br>(8 550) | 228 559<br>(70 609)<br>(150 060)<br>(8 550) | - 10 %    |
| grands travaux) | 142 000                                     | 295 000                                     | + 45%     |
| TOTAL           | 395 590                                     | 433 730                                     | + 10 %    |

• SÉCURITÉ, DÉFENSE, JUSTICE : encore la police et la

gendarmerie. Les effectifs de la police seront augmentés de mille neuf cent cinquante-quatre personnes. Tâches prioritaires : satisfaire les besoins dans certaines régions (région pari-sienne, grandes agglomérations), en particulier par le développement de l'ilotage : permettre un service continu dans les petites circonscriptions ; surveiller la mise en œuvre de la politique de l'immigration; lutter contre la délinquance et le terro-

Les moyens en personnel de la gendarmerie nationale seront égale-ment renforcés : création de mille emplois nouveaux auxquels s'ajoutera un transfert de deux mille appelés da contingent.

Le montant des crédits consacrés à la défense nationale s'élève à 158,8 milliards de francs, soit une augmentation de 10 % par rapport à 1982 (3,9 % du PIB comme en 1982). Ces crédits permettront, en particulier, une revalorisation de la condition des appelés. L'enveloppe nucléaire est en progression de

La progression des crédits du

• LOGEMENT : priorité au lo-

Le secteur locatif sera privîlégié en 1983. Les crédits prévus autorise-ront un programme de 70 000 prêts locatifs aidés. La priorité ira à la réhabilitation des logements anciens afin d'améliorer les conditions de vie des plus défavorisés. En plus des crédits budgétaires, des crédits en provenance du Fonds spécial des grands travaux y seront affectés. Ainsi, plus de 200 000 logements pourront être améliorés en 1983 contre 142 000 en 1982 (soit + 40 %).

Un effort important sera également consenti dans le domaine de l'accession à la propriété: 150 000 prêts pourront être accordés.

Pour les accédants, ayant des ressources importantes, des prêts conventionnés à des conditions favorables seront proposés par les établissements bancaires. Ces prêts peuvent donner lieu au versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) dont les crédits augmenteront de 46 %.

An total le nombre des logements directement aidés par l'État aug-mentera de 10 % (sans tenir compte

l'État. de 40 % pour l'amélioration de l'ha- 850 millions de francs en 1983. Il s'y bitat.

> en hausse : de 19 % pour l'aide à la pierre ; de 23 % pour l'aide à la per-(Voir tableaux ci-contre.) • TRANSPORTS URBAINS:

Les crédits correspondants seront

Le budget de 1983 prévoit un effort particulier pour améliorer l'of-fre et la qualité des transports urbains. Les crédits budgétaires

8,5 milliards de francs de prêts du F.D.E.S., vant seniement la possibilité de bouisser certains cré-dité (le coût des bouissertons figure dans le budget des opérations définitives), dont il fixe le montaint. En 1985, les prêts du F.D.E.S. sont ramenés à l'imiliare

Le ministère du budget assure n'avoir aucune vo-louté de débudgétisation à la seule fin de dégoufier ar-tificiellement les dépenses et de réduire le déficit des comptes de l'État. Il en fourait pour preuve la prine en charge par le budget de 11,5 milliards de franca d'ailo-cation aux aduites handicapés jusqu'à présent suppor-tée par la Sécurité sociale. Même si Pou tient compte d'un transfert de 4 milliards de francs à la Cai es an aranstert au r annuares au trancs a in Cause an-tionale d'allocations familiales de dépenses que le bud-get supportait jusqu'à présent, un solde de 7,5 mil-liards de francs supplémentaires reste à la charge de

> ajoutera une première tranche de crédits du Fonds spécial des grands travaux s'élevant à 750 millions. Cela correspond à un doublement des crédits en faveur des transports

impôt sur le

OF THE TOPMEC AST

No. Application

of the tranch

urbains.
Un effort d'ampleur comparable sera entrepris pour améliorer la voi-rie urbaine (1,8 milliard de francs en 1983 contre 1,2 en 1982, en tenant compte du Fonds spécial des et la qualité des transports ur-ns. Les crédits budgétaires de rase campagne (1,8 milliard, seront de 780 millions en 1982 à soit + 43 % par rapport à 1982).

#### LE CONCOURS DE L'ÉTAT AUX ENTREPRISES NATIONALES (en millions de francs)

|            |                                       | minumes. Pour                        | ten milions de trancs/                          | · · .                         | -                  |   |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|
| liar<br>de | ds de francs, son<br>12,9 % par rappo |                                      |                                                 | (LOI DE FENANCES<br>INITIALE) | 1948               | = |
| _ 1        | Le fonds de comp                      | ensation pour la                     |                                                 | - Bullett                     | <u> </u>           |   |
|            |                                       | 1983, à 8 mil-                       | • ÉNERGIE:                                      | )                             | ]                  |   |
|            |                                       | me progression                       | EDF.                                            | _                             | i _                |   |
|            |                                       | ort à 1982. La                       | G.D.F.                                          | 350 -                         | _                  |   |
|            |                                       | ncours est parti-                    | CD.F                                            | 5 160                         | -6.500             |   |
| CUI        | icicineni rapiue,<br>de 1 milliord de | puisqu'il n'était<br>francs en 1977. | • TRANSPORTS:                                   |                               |                    |   |
|            |                                       | lectivités locales                   | S.N.C.F.                                        | 14 560                        | - 18 078           |   |
|            |                                       | r la totalité de la                  | RAT.P.                                          | 3 636 (1)                     |                    | _ |
|            |                                       | uittent sur leurs                    | CGM                                             | i 607 . I                     | 934                | - |
| dén        | enses d'investisse                    | ement                                | AIR FRANCE AÉROPORT DE PARIS                    | 490                           | 735                |   |
|            |                                       | e de la décentra-                    | AEROPORT DE PARIS                               | 399                           | -                  |   |
|            |                                       | sur le pian bud-                     | SNCM                                            | 393                           | 472                |   |
|            |                                       | tion d'une dota-                     | • INDUSTRIE:                                    |                               | ļ ·                |   |
| tion       | t globale d'équip                     | ement en faveur                      | SNIAS-SNECMA                                    | _ 100                         | <b>-</b>           |   |
| des        | communes_(1,                          | 26 milliard en                       | RENAULT                                         | -1000                         | . 500              |   |
|            | 33) et des e                          | départements                         | NOUVEAU SECTEUR NATIONALISÉ ET<br>CHIMIE D'ÉTAT | · .                           |                    |   |
| (1,4       | 15 milliard).                         |                                      | CHIMIEDEIAI                                     | -                             | 6 300              |   |
| ıon        | t aidés par                           | l'Etat                               | • DIVERS                                        | 400                           | - 49               |   |
|            | _                                     | : Luit                               | TOTAL (hors charges de retraites)               | 26 702                        | 38 PF3             |   |
| nve        | ntionnés)                             |                                      | CHARGES DE RETRAITES:                           | 4                             | * <i>भ : दिः</i> . |   |
|            | 92                                    | Factoria                             | SNCF.                                           | 10 108                        | 10 254             | • |
|            | 83                                    | Evolution                            | C.D.F.                                          | 6715                          | 7 767              |   |
| a          | 228 650                               | _ 10 6                               | TOTAL GÉNÉRAL                                   | 43 525                        | 56 834             |   |

## LES CRÉATIONS D'EMPLOIS

| Culture                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,          | Projet de<br>de financ<br>pour 198                                                                |     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| P.T.T.  Divers budgets annexes + 2 | Culture  Economie et finances  Education nationale  Intérieur et décentralisation  Justice  Recherche et technologie  Relations extérieures  Services du premier ministre  Solidarité nationale, santé, travail  Temps libre  Transports  Urbanisane et logement | ++++++++ + | 106<br>117<br>2 572<br>5 834<br>1 992<br>568<br>18<br>2<br>91<br>192<br><br>519<br><br>175<br>670 | (2) |
|                                    | P.T.T.                                                                                                                                                                                                                                                           | + `<br>+   | 12 856                                                                                            |     |

(I) Auxquels s'ajoutent 4 454 titularisations et 8 292 régularisations (dont (2) Auxquels s'ajoutent les emplois non budgétaires (organismes de serche) et les emplois « recherche » créés dans d'autres ministères.

#### **EFFETS BUDGETAIRES EN 1983 DES DISPOSITIONS FISCALES NOUVELLES** (par rapport à 1982)

| 1) MESURES AUGMENTANT LES RECETTES BUD-GETAIRES: 2) Institution d'une tranche à 65 % et maintien des plafouds de déduction et d'abattement pour l'imposition des revenus élevés b) Assujettissement à la T.V.A. (professions juridiques, formation professionnelle) c) Système d'imposition des assurances d) Réforme du régime des sociétés-mères et filles: c) Tabac f) Vignette | + 2 150<br>+ 760                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL  2) MESURES DIMINUANT LES RECETTES BUDGE-TAIRES EN 1983:  a) décote spéciale sur les petits revenus  b) Réduction de 10 % à 7 % de la majoration sur les                                                                                                                                                                                                                     | + 7 010<br>- 180                    |
| cotisations d'impôt supérieures à 28 000 francs.  c) Législation sur l'épargne et simplification de la législation sur les plus-values  d) Encouragement à la vie associative  e) Suppression et allègement de certaines taxes                                                                                                                                                     | - 1 750<br>- 250<br>- 110<br>-2 750 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 5 040<br>+ 1 970                  |

Reciarche successive (CEEN). Enquête préalable à la déclaration des polique ration d'occupation des sols résultant du projet.

Par arrêtés préfectoraux en date des 10 et 20 noût 1982, a été ordonnée l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sur le projet cité en objet dans les formes déterminées par le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.

Cette enquête portent également sur la modification des plans d'occupation das sols des commures de CESSY. ECHENEVEX. FERNEY-VOLTAIRE et CENNEX de telle sorte que ces documents solent rendus compatibles avec la réalisation du projet LEP.

Le dossier soumis à l'enquête publique comporte une étude d'impact sur l'environnement. conformément aux dispositions du décret 7-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Pour la bonns information du public, sont également communiqués des éléments des dossiers relatifs aux travaux de voirie induits par la réalisation du projet LEP. qui seront l'objet d'enquêtes publiques ultérieures.

L'enquête publique sera ouverte à la préfecturé de l'Anin (Bureau des opérations immobilières) où le dossier sera dépose alnai que les dossiers établis pour la révision des plans d'occupation des sols des communes de CESSY. ECHENEVEX. FERNEY-VOLTAIRE et ORNEX, du 13 saptembre 1982 au 5 novembre 1982 inchus, afin que chacun puisse en prendre commaissance et consigner ses observations sur un registre d'enquête, tous les jours de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures consigner ses observations sur un registre d'enquête, tous les jours de 10 heures à 12 novembre 1982 où le dossier et le registre seront tenus à la disposition du public de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures consigner ses observations du 20 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures (samedia, dimanches et jours fériés exceptés), sauf les samedis 22 et 30 octobre 1982 où le dossier et le régistre seront de 1982 et 1990 et 1990 et 1990 et 1990 e

La commission d'enquête est composée de cinq membres : Président: M. Jean CARDOT, inspecteur général de l'équipe-ment en retraite, La Rodatte, 01300 Belley; M. Amédée ARGENTI. membre de la chambre d'agriculture de l'Ain, rue du Stade, 01110 Hautsville-Lompnes; M. Albert DEBORNE, ingénieur des ponts et chaussées en retraite, Mellionnas, 01370 Saint-Ettenne-Bois; M. Joseph LAJZEROWICZ, professeur à l'université de Gre-noble I. Venon, 38610 Crières; M. René MALAVIEILLE, directeur du Part ornithologique de Villars-les-Dombes, Grange-Neuve, 01330 Villars-lès-Dombes.

Le siège de la commission d'enquête est fixé à la préfecture de l'Ain.

Une cople du rapport de la commission d'enquête contenantes conclusions motivées seru déposée à la préfecture de l'Ain, à li sous-préfecture de Gex et dans chacune des mairies des communes contenuées.

concernées

Touts personne physique ou morale concernée pourra demandes
communication des couclusions de la commission d'enquête. La
demande devra être adressée au préfet, commissaire de la République du département de l'Ain.

budget de la justice est de 11,6 %. des prêts conventionnés) avec plus

| LE MA           | RCHÉ                                                                  | in:                                                                                      | TERBANC                                                                                                                          | AIRE DES                                                                                                                         | DEVISES                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · .             | COURS DO                                                              | JOUR                                                                                     | UN MOIS                                                                                                                          | DEUX MOIS                                                                                                                        | SIX MOIS                                                                                                                                 |
| ] [             | + bes                                                                 | + bagt                                                                                   | Rep. + ou Dép                                                                                                                    | Rep. + ou Dép                                                                                                                    | Rep. + ou Dáp                                                                                                                            |
| F.S<br>L(1 000) | 5,6288<br>2,6995<br>2,8695<br>2,5695<br>14,6588 1<br>3,2945<br>4,9839 | 4,9700<br>5,6329<br>2,7025<br>2,8120<br>2,5715<br>14,6710<br>3,2990<br>4,9875<br>12,0480 | + 120 + 155<br>- 55 + 15<br>+ 140 + 165<br>+ 120 + 150<br>+ 110 - 145<br>- 35 + 120<br>+ 270 + 305<br>- 400 - 320<br>+ 220 + 305 | + 240 + 300<br>- 75 + 13<br>+ 295 + 330<br>+ 260 + 295<br>+ 230 + 280<br>- 30 + 260<br>+ 550 + 645<br>- 750 - 646<br>+ 520 + 655 | + 459 + 570<br>- 255 - 145<br>+ 875 + 949<br>+ 755 + 826<br>+ 760 + 770<br>- 355 + 65<br>+ 1490 + 1590<br>- 1976 - 1865<br>+ 1758 + 1990 |

|            |                |           |             | T1139 . |
|------------|----------------|-----------|-------------|---------|
| TAUX       | DES EUR        | O-MON     | NAIE        | S       |
| 1/4 11 1/2 | 11 3/16 11 13/ | 16 11 2/0 | <del></del> | 45 45   |

| SE-U 11 1/4 11 1, DM 711/16 8 1, Florin 7 3/8 7 7, F.B. (100) 12 3/4 14 1/, F.S 2 7/8 4 1, L(1 600) 20 21 2 10 5/8 11 3, F. français 14 1/4 15 3/ | /16                        | 16 8 5/16 8 1/4 8 5/8<br>4 8 1/8 8 1/16 8 7/16<br>14 1/2 14 15 1/2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ces cours pratiqués sur                                                                                                                           | le marché interhançaire de | 4                                                                  |

fin de matinée par une grande banque de la place.

# IJET DE LO

intelle de Budget assure n'avoir le la seule fin de déponde de la seule fin de la

de samiliales de dépenses qu'els présent, un solde de 130

850 millions de francs en 1983 ; ajoutera une première inter-crédite du Fonds special de la crédite du Fonds special de la

travaux s'élevant

Cela correspond a Ln doubt

des crédits en faveur des uze

urbeins. Un effort d'ampleur cong.

en 1983 contre ! \_ en 1612

Reat Comple du Fonds spec

grands traveux) et le rese. de rase campagne 115 p

(RODECEROUS ES

3.74\_

5 160

sera entrepris pour anchore

grands travaux) of the reserved of the rase campagne of the rase campagne of the rase rappending

WALK ENTREPRISES NATIONALE

**Whoms de francs**)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

......

- 14 Sep

300

ATIONALISE ET

409 (26 TO 2007)

6.715

43 525

ercinical .....

128

Commerciations et 5 292 recommend

employ son budgetti

METARES EN 1983 THE FASCALES NOUVELLES

eport à 1982

THE RECETTES BUD.

Mas mainten des pla-linium pour l'impauteu La geroficcions juridi-lieranne parent

Male wises of files

.

BECETTES BUDGE-

in the practice with

at simplification de L

April 1 mars of the second

TOTAL SOLDE ....

TOTAL .....

plans was budgetter

Barrier and a series a series and a series a

ATIONS DEAPLOIS

3030

estaires resie a la cha

## **DE FINANCES POUR 1983**

## LES RECETTES

## Coup d'arrêt à l'augmentation de la pression fiscale

A l'exception des quelque cent mille titulaires de hants revenus, qui se verront appliquer une super-tranche d'imposition à 65 % au-dessus de 270 000 F par an pour un célibataire et 541 000 F pour un couple, l'ensemble des contribuables ne sera pas plus taxé en 1983 qu'il ne l'était en 1982.

Le gouvernement et M. Laurent Fabius se sont donné les gants de relever les tranches du barème à due proportion de la hausse des prix, ce que n'avait pas fait, entre 1975 et 1980, M. Barre, tout au moins pour les revenus élevés. Sans doute, la cotisation exceptionnelle » pour le financement d'une partie du déficit de l'assurance-chômage est-elle reconduite et risque-t-elle de se perpétuer, dans la meilleure tradition des « contributions » de ce genre. Mais son tanx

est ramené de 10 % à 7 %, et son seuil d'application est rehaussé de 12 %, ce qui porte tout de même à plus de 70 % le taux de la super-trapche. Il n'importe! Le réalisme conseillait de ne pas davantage frapper les cadres moyens, déjà affectés par la sévère limitation du quotient familial l'an dernier, et qui se sentent d'humeur particulièrement morose en cette rentrée d'automne 1982

Bien plus, le projet de budget, tenant une des pro-sesses du candidat François Mitterrand, après avoir messes du candidat françois Mifterrand, après avoir taxé les grandes fortunes (dont le seuil d'imposition sera finalement relevé de 6 % en 1983, moins que l'inflation), s'offre le luxe d'assouplir considérable-ment le régime de la taxation des plus-values, « cette

tour de Babel fiscale. « La législation giscardienne u'existe plus » a affirmé, un peu audacieusement, M. Fabius. Mais, en tout cas, elle est simplifiée, et l'introduction du correctif de l'érosion monétaire réelle dans la détermination de la plus-value même « spéculative » ne saurait que satisfaire les propriétaires fonciers, grands ou petits. En appliquant la mesure rétroactivement an 1<sup>er</sup> janvier 1982, le gouver-nement entend activer le dégel des terrains et relancer

De même, l'application d'une taxation forfaitaire de 15 % aux plus- values boursières y compris celles réalisées par « la spéculation » (mais, apparemment elle n'existe plus administrativement, sauf à moins de 2 ans pour l'immobilier), est de nature à satisfaire la

« corbeille ». Une telle mesure n'est-elle pas aussi et parfois plus favorable que dans les pays anglo-saxons? La Bourse a déjà donné son coup de chapean.

Mis à part cette dernière disposition, nul « cham-bardement » n'a bouleversé le système fiscal, pas même le régime des successions (une chose à la fois, a suggéré M. Fabius). Les bas revenus exonérés, les hauts revenus un peu plus frapés, quelques recettes de poche (modérées) voilà de quoi impressionner plutôt favorablement les masses une seule question : une pro-gression de 8,5 % de recettes fiscales en 1983 (an lien de 16,9 % en 1982) suffira-t-elle à maintenir le déficit budgétaire dans ses limites prévues (117,8 milliards de francs)? Il va bien falloir financer l'excédent des

## Impôt sur le revenu:

#### Création d'une tranche d'imposition à 65 % • Comme en 1982, le barème de male d'impôt découlant du rattache-

effets de l'inflation : toutes ses tran-ches - y compris la plus élevée sont augmentées de 12,3 % (moyenne de la hausse des prix en 1982), contre 13,5 % en 1981. C'est la seconde fois, depuis 1975, que la correction a lieu aussi complète-

Dans un souci de « solidarité ), il est institué une tranche à 65 % (le maximum est actuellement à 60 %). Elle s'appliquera sur la partie du revenu annuel supérieur à 270 000 F pour un célibataire salarié, et à 541 000 F pour un couple de salariés, et toucherait un peu moins de cent mille contribuables.

 Les limites des déductions et abattements applicables aux très hauts revenus professionnels sont maintenues à leur niveau actuel, sans majoration pour hausse des prix. – Le plafond de la déduction forfaitaire pour frais professionnels applicable aux traitements et salaires restera fixé à 50 900 F (elle concerne les contribuables ayant un salaire annuel supérieur à 510 000 F. De même, la limite audelà de laquelle aucun abattement n'est plus appliqué aux revenus des salariés et des adhérents de centres de gestion et associations agréés reste fixée à 460 000 F.

Le produit attendu de ces 180 millions de francs. nesures est un peu supérieur à 2 milliards de francs.

 La limitation des effets du quotient familial est maintenue, mais le plafond du dit quotient, fixé l'année dernière à 7500 F, est relevé dans la même proportion que la hausse du cout de la vie, soit 8 450 F. Corrélativement, l'abattement sur le revenu accordé au titre des enfants mariés rattachés au fover fiscal est porté de 12 500 F à 13 000 F afin que la réduction maxi- annuel de 536 400 F pour un couple.

l'impôt sur le revenu est corrigé des ment coıncide avec le plasond du quotient familial.

 La majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu, instituée l'an dernier pour sinancer une partie du déficit de l'assurance-chômage, est maintenue pour l'année 1982, mais son taux est ramené de 10 % à 7%. Elle concerne les contribuables (un peu moins de deux millions) dont l'impôt est supérieur à 28 000 F (au lieu de 25 000 F pour le revenu de 1981) et elle s'applique sur la partie de la cotisation supérieure à 28 000 F (au lieu de 15 000 F précédemment), ce qui supprime tout effet de « ressaut ».

L'ensemble de ces modifications entraînera une diminution de 1 750 millions de francs du produit de la majoration.

 La décote spéciale sur les petits revenus est augmentée : les limites d'application de la réduction d'impôt applicable aux contribuables imposés sur une part ou une part et demie de quotient familial feront l'objet d'un relèvement supérieur à la hausse des prix. Elle concerne les personnes dont l'impôt serait de 3 200 F pour une part (au lieu de 2 600 F actuellement) et 1 100 F pour une part et demie (au lieu de 800 F). Le coût budgétaire de cette mesure est évalué à

En application de l'ensemble de ces dispositions, tous les titulaires de revenus inférieurs ou égaux au SMIC en 1982 seront exonérés d'impôt sur le revenu, aucune imposition n'étant due au-dessous de 2 900 F de revenu mensuel pour un célibataire, 3 300 F pour un couple et 4800 F pour un ménage avec deux enfants. Par rapport à 1982, la pression fiscale sera stabilisée ou

## Augmentation de la vignette auto

La hausse serait progressive, al-lant de 5,6 % pour la première tran-che de tarif (puissance fiscale égale ou inférieure à 4 CV et les véhicules anciens) à 8,5 % pour la troisième tranche (8 CV et 9 CV) et à 20 % pour la dernière tranche (17 CV et alus). Dans le loi de 5 season de plus). Dans la loi de finances de 1982, la majoration était de 25 %, sauf pour la première tranche et les véhicules anciens. La taxe spéciale pour les voitures particulières de plus de 16 CV - qui ne concerne, en fait, que des voitures étrangères -serait augmentée de 16 % à 8 100 F

cinq ans d'âge à 4 050 F), la majoration avait été de 40 % en 1982. Les nouveaux tarifs s'appliqueront en décembre 1983.

Pour les voitures particulières de sociétés, taxables des le 1ª octobre 1982, le relèvement serait de 10 % pour les puissances au plus égales à 7 CV (4 200 F) et de 16 % audessus. En 1982, le relèvement avait été respectivement de 25 % et de 40 %. Le produit attendu de ces mesures en 1983 est évalué à 800 mil-(10 % pour les voitures de plus de lions de francs.

| PUISSANCE FISCALE DES VÉHICULES |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| inf. oa<br>égale 4 CV           | de 5 CV<br>2 7 CV                      | de 8 CV<br>et 9 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de 10 CV<br>et 11 CV                                                                           | de 12 CV à<br>16 CV incl.                                                                                                         | égale ou<br>sup. 17CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| F<br>170<br>(160)               | 320<br>(300)                           | 760<br>(700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900<br>(800)                                                                                   | 1 600<br>(1 380)                                                                                                                  | F<br>2 400<br>(2 000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 85<br>(80)                      | 160<br>(150)                           | <b>380</b> (350)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450<br>(400)                                                                                   | 800<br>(690)                                                                                                                      | 2 200<br>(1 000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 76                              | 76                                     | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76                                                                                             | 76                                                                                                                                | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|                                 | ### ### ### ### ### ### #### ######### | Inf. on de 5 CV & 7 CV | Inf. on de 5 CV de 8 CV et 9 CV  F F F  170 320 760 (160) (300) (700)  85 (80) (150) 380 (350) | Inf. on de 5 CV de 8 CV de 10 CV et 9 CV et 9 CV et 11 CV  F F F F F F F F 170 (160) (300) (700) (800)  85 (80) (150) (350) (400) | Inf. on de 5 CV de 8 CV de 10 CV de 12 CV a figule 4 CV 27 CV de 9 CV de 11 CV de 12 CV a figule 4 CV 27 CV de 9 CV de 11 CV de 12 CV a figule 4 CV de 16 CV de 11 CV de 16 CV |  |  |

(Les chiffres entre parenthèses sont ceux de 1982.)

## - Autres recettes

 Les droits sur le tabac seront majorés de 8 % en 1983, ce qui correspond à la hausse du coût de la vie envisagée et procurera 700 millions de francs de recettes.

 Taxation des compagnies d'assurances. - Les excédents de provid'assurances pour les sinistres à payer, et dont le montant excède, parfois, les charges qu'elles ont à payer en définitive, seront frappés d'une taxe équivalante à un taux d'intérêt, au moment de leur réintégration. Justification : ces excédents constituent un avantage de trésorerie. Les revenus de certains produits placés par les compagnies d'assu-

🗕 CRÉATEURS B'ENTREPRISE, 💳

EXPORTATEURS, INVESTISSEURS

Votre siège

à Paris, Londres, Jérusalem

de 150 à 350 F par mois Constitution de Sociétés

rances (bons ou contrats de capitalisation), actuellement exonérés d'impôts, seront taxés, de même que certains contrats de groupes d'assurances-vie conclus dans un cadre professionnel. Le produit de ces mesures nouvelles est évalué à 1,6 milliard de francs.

 Régime des sociétés mères et filiales. - Les sociétés détenant 10 % des titres d'une filiale, ou une participation supérieure à 10 mil-lions de francs, considérées comme sociétés mères, bénéficient d'une exonération quasi totale sur les re-venus tirés de cette participation. Désormais, la seconde condition (10 millions de francs au moins) est supprimée. Produit attendu: 1 milliard de francs.

 Fraude fiscale. - Lorsque les agissements frauduleux d'un contribuable entraînent des dissimulations supérieures à 1 million de francs, la sanction applicable à ce délit, en cas de poursuite correctionnelle, comportera en tout état de cause une peine de prison.

● Pour l'impôt sur les grandes fortunes, le seuil d'exonération sera relevé de 6 % en moyenne, soit 3,2 millions de francs contre 3 millions de francs pour les particuliers et 5.3 millions contre 5 millions de francs pour les biens professionnels.

## Suppressions et allégements de certaines taxes

 L'exonération de la redevance d'un apport à une coopérative outélévision, qui était jusqu'à présent réservée aux invalides et mutilés à 100 %, non imposables sur le revenu, et aux personnes de plus de soixantecinq ans percevant des allocations diverses (un million de personnes), est étendue aux personnes de plus de soixante ans exonérées d'impôt, vivant seules on avec leur conjoint. Le nombre des bénéficiaires passera à un million huit cent mille, pour un coût budgétaire de 120 millions de

 L'Etat n'opérera plus son prélèvement de 3,60 % sur le montant de la taxe d'habitation, pour frais de dégrèvement et de non-valeur. Coût budgétaire : 900 millions de francs.

 Les allocations servies par les ASSEDIC aux chômeurs qui créent une entreprise, actuellement soumises à l'impôt sur le revenu, seront détaxées lorsqu'elles feront l'objet vrière de production. • Les P.M.E. et les artisans qui

optent pour le régime réel d'imposi-tion (par opposition au forfait), doivent engager des frais parfois importants. Elle seront autorisées à tenir une comptabilité super-simplifiée dont le coût serait saible. Les adhérents des centres de gestion et des associations agréées, bénéficieront d'une déduction d'impôt de 2 000 francs maximum pour contribution aux frais de comptabilité. Enfin, les limites de chiffre d'affaires et de recettes conditionnant l'octroi des allègements fiscaux à ces adhérents seront supprimées. Le tout lors de l'imposition des revenus de 1983.

• Les associations de la loi de 1901 à but non lucratif seront dispensées de la taxe sur les sa laires dans une limite annuelle de 3 000 francs (en fait sur le premier

#### LE BARÈME APPLICABLE EN 1983 **SUR LES REVENUS DE 1982 POUR DEUX PARTS**

| Taux                                                                           | Barème 1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Barème 1983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| en %                                                                           | Fraction du re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | venu imposable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>55<br>60<br>65 | N°excédant pas 22.460 F<br>de 22.460 Fà 23.480 F<br>de 23.480 Fà 27.860 F<br>de 27.860 Fà 44.060 F<br>de 44.060 Fà 56.640 F<br>de 56.640 Fà 71.180 F<br>de 71.180 Fà 86.120 F<br>de 86.120 Fà 99.360 F<br>de 99.360 Fà 165.580 F<br>de 165.580 Fà 227.720 F<br>de 227.720 Fà 269.360 F<br>de 269.720 Fà 306.400 F<br>au-delà de 306.400 F | N'exoédant pas 25.240 F<br>de 25.240 Fà 26.380 F<br>de 26.380 Fà 31.280 F<br>de 31.280 Fà 49.480 F<br>de 49.480 Fà 63.620 F<br>de 63.620 Fà 79.940 F<br>de 79.940 Fà 96.720 F<br>de 96.720 Fà 111.580 F<br>de 111.580 Fà 185.940 F<br>de 185.940 Fà 255.720 F<br>de 255.720 Fà 302.500 F<br>de 302.500 Fà 344.080 F<br>de 344.080 Fà 390.000 F<br>au-delà de 390.000 F |

## TAUX MOYEN RÉEL D'IMPOSITION

| Salaires annuels | -           | Ташх тоус | ens d'imposit | ion en 1983 |           |
|------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| perçus en 1982   | Célibataire | Marié     | 1 enfant      | 2 enfants   | 3 enfants |
| 50.000           | 8,20        | 2,5       | 0,75          | _           |           |
| 100.000          | 16,69       | 8,20      | 6,13          | 4,58        | 2,51      |
| 150.000          | 21,41       | 12,78     | 19,10         | 8,26        | 5,57      |
| 200.000          | 25,16       | 16,88     | 13,67         | 11,25       | 8,20      |
| 308.000          | 31,92       | 22,06     | 19,37         | 17,21       | 13,02     |
| 400.000          | 36,46       | 26,65     | 23,39         | 21,12       | 17,37     |
| 500.000          | 39,18       | 29,80     | 27,20         | 25,39       | 21,77     |
| 600.000          | 43,91       | 35,16     | 33,65         | 32,15       | 29,13     |
| 800.000          | 50,32       | 43,76     | 42,63         | 41,50       | 39,24     |
| 1.000.000        | 54,17       | 48,92     | 48,01         | 47,11       | 45,30     |

## **VARIATION D'IMPOT ET DE PRESSION FISCALE EN 1983 PAR RAPPORT A 1982**

(pour un revenu ayant évolué comme la hausse des prix)

## POUR UN CÉLIBATAIRE

| Salaire perçu<br>en 1982<br>(col. 1) | Impôt di en 1983<br>(col. 2) | Taux moyen<br>d'imposition en 1983<br>(col. 2 : col. 1) | Variation de la<br>pression fiscale<br>en 83 comparée à 82<br>(taux moyen 1983 –<br>taux moyen 1982) |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 305                               | 1 498                        | 3,8 %                                                   | - 6,73                                                                                               |
| 44 920                               | 3 170                        | 7 %                                                     | - 0,94                                                                                               |
| 67 380                               | 7 662                        | 11,3 %                                                  | - 0,01                                                                                               |
| 112 300                              | 29 234                       | 18 %                                                    | 6,00                                                                                                 |
| 224 690                              | 60 347                       | 26,8 %                                                  | 0,90                                                                                                 |
| 449 200                              | 170 482                      | 37,9 %                                                  | + 0,43                                                                                               |
| 561 500                              | 236 680                      | 42,1 %                                                  | + 2,63                                                                                               |

## POUR UN COUPLE

| Selsire perçs<br>en 1982<br>(col. 1) | Impôt dû en 1983<br>(col. 2) | Taux moyen<br>d'imposition en 1983<br>(col. 2 : col. 1) | Variation de la<br>pression fiscale<br>en 83 comparée à 82<br>(taux moyen 1983 –<br>taux moyen 1982) |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 305                               |                              | 9 %                                                     | 0,00                                                                                                 |
| 56 150                               | 1.918                        | 3,4 %                                                   | 0,00                                                                                                 |
| 112 300                              | 19 458                       | 9,3 %                                                   | - 0,01                                                                                               |
| 280 750                              | · 59·516                     | 21,2 %                                                  | - 6,71                                                                                               |
| 449 280                              | 122 653                      | 27,3 %                                                  | 0,85                                                                                                 |
| 561 500                              | 184 184                      | 32,8 %                                                  | + 6,98                                                                                               |

## POUR UN COUPLE AYANT DEUX ENFANTS

| Salaire perçu<br>en 1982<br>(col. 1) | Impôt dễ en 1983<br>(col. 2) | Taux moyen<br>d'imposition en 1983<br>(col. 2 : col. 1) | Variation de la<br>pression fiscale<br>en 83 comparée à 82<br>(tanz moyen 1983 –<br>tanz moyen 1982) |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 305                               | . 0 _                        | e %                                                     | 9,00                                                                                                 |
| 56 150                               | 0                            | 0 %                                                     | , 0,00                                                                                               |
| 112 380                              | 6 242                        | 5,5 %                                                   | 0,00                                                                                                 |
| 202 148                              | 22 990                       | 11,3 %                                                  | - <b>9,</b> 01                                                                                       |
| 336 909                              | 62 995                       | 18,7 %                                                  | - 9,62                                                                                               |
| 673 800                              | 244 205                      | 36,2 %                                                  | + 2,13                                                                                               |

## G.E.I.C.A. 56 big. rue du Louvre 75092 PARIS 761. 296-41-12 + VERS L'EXPERTISE COMPTABLE préparation au D.E.C.S. utres préparations : - Capacité en Droit. mission dans les Ecoles de Service Social

L'ECOLE CHEZ SO! 1, rue Thénard 75240 PARIS CEDEX 05

Tél, 634.21.99

Un Dépôt-Vente Différent... Sa taille (2400 M² d'expositions), la qualité et la variété des meubles et obiets anciens présentés et surtout le nombre de bonnes affaires qu'on y réalise font de ce Dépôt-Vente l'endroit rêvé

ancien ou d'occasion. Le Dépôt-Vente de Paris 81, rue de Lagny Paris 20

de la capitale, pour acheter

ou vendre tout mobilier

## COMMENT VARIERONT LES DIVERS IMPOTS

(en millions de francs)

|                                                                                                       |                   | EVALUATIONS                           | PROJET DE LOI                                                                                                                                                                                                                              | PROGRES        | SION (es %)                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| NATURE DES RECEITES                                                                                   | RESULTATS 1981    | REVISEES<br>POUR 1982                 | PROJET DE LOI PROGRESS  DE FINANCES 1982 1983 1981  188 217 16,8 91 590 15,6 76 732 21,8 54 120 68 368 13,3 385 335 15,6 25 5598 24,9  889 830 16,5 45 870 29,2  - 98 (44 (1) 19,6  837 856 16,4  - 66 040 11,9 - 4 959 13,6  766 857 15,3 | 1983<br>1982   |                            |
| L - RECETTES FISCALES                                                                                 |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                |                            |
| inspôt ser le revenn Impôt ser les sociétés Autres inspôts élirects Euregistrement, finabre et bourse | 68 277            | 162 166<br>80 800<br>74 152<br>49 500 | 91 500<br>76 732                                                                                                                                                                                                                           | 15,6<br>21,8   | 16,1<br>13,2<br>3,5<br>9,3 |
| Produits des dommes<br>Taxe sur la valeur ajocife<br>Antres impôts indirects                          | 54 618            | 61 900<br>345 900<br>24 833           | 68 368<br>385 335                                                                                                                                                                                                                          | . 13,3<br>15,6 | 19,4<br>11,4<br>2,9        |
| TOTAL DU CHAPITRE i                                                                                   | 685 844           | 799 245                               | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>    | 11.3                       |
| IL - RECETTES FISCALES                                                                                | 38 013 ·          | 45 785                                | 45 870                                                                                                                                                                                                                                     | 29,2           | 0,4                        |
| L - PRELEVEMENTS au profit des collectivités locales<br>et de la C.E.E.                               | <b>- 66 756</b>   | - 79 86 <b>8</b>                      | ~ 98 (44 (1)                                                                                                                                                                                                                               | 19,6           | 23,5                       |
| TOTAL DES RECETTES DU BUDGET GENE-<br>RAL (CHAP. 13 III)                                              | <b>657 101</b>    | 765 899                               | 837 956                                                                                                                                                                                                                                    | 16,4           | 9,4                        |
| A déduite :<br>- REMBOURSEMENTS ET DEGREVEMENTS                                                       | - 54 <i>5</i> 13  | - 61 825                              | 66 D40                                                                                                                                                                                                                                     | 11,9           | 68,2                       |
| - Taxe sur les salaires versée par l'État à lai-même                                                  | - 3964            | - 4584                                | - 4959                                                                                                                                                                                                                                     | 13,6           | 16,1                       |
| . TOTAL DES RECETTES (CHAP. I à IV)                                                                   | 606 552           | 699 S61                               | 766 957                                                                                                                                                                                                                                    | 15,3           | 9,5                        |
| us mémoire:<br>RECETTES FISCALES NETTES<br>HAP. I-IV)                                                 | <b>635 295</b> ., | 733 716                               | 818 831                                                                                                                                                                                                                                    | . 15.5         | 11.6                       |

(i) Y compris fonds de périquation pour la taxe professionnelle et fonds de compensation pour la T.V.A.

## **ÉPARGNE**

## L'encouragement des capitaux à risques

L'épargne stable et productive sera encouragée, notamment celle constituée par les capitaux à risques investis en actions. La principale innovation dans ce domaine est la création du compte d'épargne en actions (C.E.A.).

● Compte d'épargne en actions (C.E.A.) destiné à se substituer, à partir du le janvier 1983, au dispositif de la loi du 13 juillet 1978, plus connu sous le nom de « loi Monory » ou encore de « 5 000 F Monory » or raison de la déduction de 5 000 F sur le revenu imposable qu'autorisait cette législation.

Le compte d'épargne en actions ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 20 % de l'excédent annuel des achats de valeurs mobilières sur les cessions de mêmes valeurs, dans la limite de 10 000 F pour les personnes seules et 20 000 F pour les couples mariés. Le caractère inéquitable du système précédent serait ainsi supprimé : l'avantage fiscal serait fonction de l'effort d'épargne et il ne croîtrait plus, comme dans le système actuel, en fonction de l'importance du revenu.

Pour bénéficier de la réduction d'impôt de 20 %, les placements opérés dans un C.E.A. devront être affectés à l'achat d'actions françaises. De plus, le contribuable ne devra pas être redevable de l'impôt sur les grandes fortunes et il devra déposer l'ensemble de ses valeurs mobilières, y compris celles non portées sur le C.E.A., chez un ou plusieurs intermédiaires agréés. En effet, la réduction d'impôt est liée à un effort d'épargne nouvelle: c'est pourquoi elle ne serait applicable que si, dans le C.E.A. et dans les autres comptes du contribuable, les achats excèdent les cessions à titre onéreux, ceci afin d'éviter que le C.E.A. ne soit alimenté uniquement par la liquidation d'actions déjà exis-

Cette réduction serait définitivement acquise au bout de cinq ans. Si, sur le C.E.A., les ventes d'actions excèdent les achats, il serait pratiqué une reprise égale à 20 % du montant de cet excédent dans la limite des réductions antérieurement obtenues. Toutefois, chaque réduction d'impôt susceptible d'être reprise ferait l'objet d'un abattement d'un cinquième par année civilé coulée depuis celle au titre de laquelle elle aurait été obtenue. L'avantage ne serait donc plus remis en cause au terme d'un délai de cinq

Enfin, les personnes qui en raison de leur âge pouvaient bénéficier

de la loi du 13 juillet 1978 auront la possibilité de choisir entre les deux systèmes

### La formule neutre

Cette nouvelle formule est « fiscalement neutre » par rapport à l'ancien système des « 5 000 F Monory » pour une tranche d'imposition à 40 %, un pen plus favorable pour un contribuable bénéficiant d'un taux marginal d'imposition de 20 % et moins intéressante pour la tranche d'imposition à 60 %.

La réduction d'impôts de 20 % applicable aux achats nets effectuées dans le cadre d'un compte d'épargne en actions est cumulable avec les dispositions propres aux revenus d'obligations (franchise d'impôts portée de 3 000 F à 5 000 F et prélèvement forfaitaire libératoire de 25 %), mais non pas avec les 3 000 F – un seuil qui a'a pas été relevé – d'abattement fiscal sur les revenus d'actions. La mise en place de couveau produit d'épargne spécialisé en actions s'accompagne du remplacement de l'avoir fiscal par

un système de :

Crédit d'impôts sur les dividendes de sociétés.

A compter de 1983, les dividendes nets perçus par les personnes physiques seront assujettis dans les conditions normales à l'impôt sur le revenu.

Ces personnes physiques bénéficieront toutefois d'un crédit d'impôt égal à un pourcentage des dividendes nets encaissés. Ce pourcentage sera d'antant plus élevé que la tranche marginale d'impositios à l'impôt sur le revenu sera faible.

Pius précisément, le taux à appliquer aux dividendes nets perçus pour déterminer le crédit d'impôt sera égal à 50 %, diminué de la moitié du taux marginal effectif de l'impôt sur le revenu du contribuable concerné.

d'épargne en actions (C.E.A.) et du crédit d'impôt sur les dividendes distribués par les sociétés françaises ont été commentés, exemples à l'appui, dans le Monde du 28 août. Enfin, pour faciliter les émissions d'actions nouvelles, les dividendes versés à l'occasion d'augmentations de capital par les sociétés cotées en Bourse pourront être déduits en totalité de l'impôt sur les sociétés (contre une limite de 7,5 % de la valeur des actions précédemment), cette disposition étant étendue aux actions émises lors de la constitution des sociétés.

## L'épargne longue favorisée

L'objectif du gouvernement, et notarament de M. Delors, étant de favoriser l'épargne lougue, en particulier sous foranc d'obligations, aux dépens de l'épargne courte, une série de mesures, allant dans ce sens, est proposée.

A partir du 1s janvier 1983, l'impôt de bourse, acquitté sur les achats d'obligations, sera supprimé. A partir de la même date, l'abattement sur les revenus d'obligations prévu en matière d'impôt sur le revenu, sera porté de 3 000 F à 5 000 F, le tanx du prélèvement libératoire de 25 % étant maintenu.

[Les services de la direction des

impôts avaient envisage, un moment, de « moduler » le bénéfice du prêfèvement libératoire en fonction des revenus, ce bénéfice diminuant progressivement. Mais le Trésor » soucieux de ne pas perturber le placement des émissions — a très vivement insisté pour le maintien de ce prélèvement au taux actuel. Quant au relèvement de l'abattement de 3 000 F à 5 000 F, il aura, vraisemblablement, pour effet de stimuler les souscriptions des particuliers. Notous, toutefols, que pour le plafond de 3 000 F, en vigueur depuis 1975, son relèvement compense à peine la hanne des prix depuis cette date. Au surplus, compte tenu de l'envolée des toux d'intérêt, 5 000 F de compons d'obligations à 16 % de rendement en 1982 ne correspondent guère à un capital supérieur à celui de 1975 pour 3 000 F de revenu (36 000 F à l'époque, un per moins de 30 000 F unintersent.)

Moder

Dans la pre

courte. - Pour les bons et titres antres que les obligations (dépôts à terme, etc.), le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu sera porté de 38 % à 45 %, lorsque le souscripreur est commi, et de 42 % à 50 % lorsqu'il veut rester anonyme (bons de caisse). Cette évolution, déjà amorcée du temps de M. Barre, a pour objet de pénaliser l'épargne courte au profit de l'épargne longue, et de frapper encore davantage les placements anonymes, déjà taxés au titre de l'impôt sur la fortune (1.50 % par an sur le capital sans aucun abattement, ce qui, dans le projet de budget actuel, aboutirait à une impos sur le revenu supérieur à 65 %).



# Global Natural Resources PLC A Tous Les Actionnaires

La Huitième Assemblée Générale Annuelle se tiendra le 13 septembre 1982

- Au cours de la Huitième Assemblée Générale Annuelle, un groupe américain tentera de dissoudre le Conseil d'Administration à présent en fonction et de le remplacer par des candidats de son choix.
- En qualité d'actionnaires, cette mesure ne présente-t-elle pas une menace?
- Songez au succès que connaît Global sous la gouverne de votre Conseil d'Administration.

## UN ADMIRABLE BILAN DE L'ACCROISSEMENT SOUTENU AU NIVEAU DES VENTES, DES RESERVES ET DES FONDS PROPRES

|                                                                 | 1978<br>(\$000) | 1981<br>(\$000) | Accroissemer<br>annuel<br>composé |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ventes de pétrole et de gaz                                     | 9.937           | 34.894          | +54,8%                            |
| Réserves de pétrole (Bbls 000) <sup>1</sup>                     | 1.103           | 1.936           | +20,6%                            |
| Réserves de gaz (Mmcf) <sup>2</sup>                             | 70.721          | 103.073         | +13,4%                            |
| Valeur actuelle des réserves confirmées                         | 55.500          | 174.300         | +46,3%                            |
| Développements des biens immobiliers                            | 11.803          | 30.070          | +53,3%                            |
| Fonds propres                                                   | 42.099          | 92.422          | +22,3%                            |
| <sup>1</sup> Après production de 688 (Bbis 000's) pour la durée |                 |                 | ••                                |

Et cette réussite s'est répercutée sur le prix du marché de vos actions d'à partir de \$1,48 en septembre 1976 jusqu'à \$11 (dernière enchère) le 25 août 1982.

LES ACCOMPLISSEMENTS CONFIRMÉS ET LES PROMETTEUSES PERSPECTIVES D'AVENIR DE GLOBAL SONT VOS MEILLEURS CRITÈRES POUR ASSURER VOTRE SOUTIEN À VOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Adressez-vous à vos banques qui vous délivreront le plan stratégique, et détaillé, qu'envisage d'adopter le Conseil d'Administration pour consolider ce remarquable exploit.

Chaque minute est précieuse — pour ce faire, excercez votre droit de vote en entrant dès maintenant en contact avec votre banque ou avec l'une des institutions ci-après dénommées. Déposez votre vote bien avant le 13 septembre 1982 — on ne saurait trop insister sur l'importance de cette démarche.

Global Natural Resources PLC Brighton, England

Hambros Bank Limited London 01-588 2851

<sup>2</sup>Après production de 29,686 (Mmcl) pour la durée.

Lehman Brothers Kuhn Loeb Incorporated New York 212-558 2940

# Simplification et net assouplissement du régime d'imposition des plus-values

L'une des grandes nouveautés du projet de budget pour 1983 est le très net assouplissement du régime d'imposition des plus-values sur les valeurs mobilières et les biens immobiliers, institué par les lois du 19 juillet 1976 et du 5 juillet 1978, qualifié, par M. Fabius, de . plus mauvais exemple d'une législation inutilement complexe » et de « véritable tour de Babel fiscale qu'il faut mettre à bas ». Dans son programme électoral, M. Mitterrand avait promis sinon de supprimer, du moins de réviser ce régime d'imposition. Il est proposé de simplifier considérablement la législation sans renoncer toutefois à la taxation des plus-values • qui le justifiait réellement » en les assujettissant, comme par le passé, à l'impôt sur le revenu. mais avec des modalités plus favorables, que ce soit pour les valeurs mo-

## Valeurs mobilières

Dans le régime actuel, les plusvalues réalisées lors de cessions im-portantes de valeurs mobilières, supérieures à 150 000 F, sont taxées à 15 %. Mais lorsque les opérations ont été effectuées à crédit (sur le marché à terme, en spéculation) ou lorsque la rotation du portefeuille a été importante (supérieure à 70 %), le taux de 30 % est applicable. Toutefois, si, dans l'un de ces cas, le montant de la plus-value excède l'ensemble des autres revenus du contribuable, le taux de 30 % ne s'applique plus, et la plus-value doit être ajoutée au revenu du contribuable pour être imposée suivant le barème progressif de l'impôt sur le re-

Il est proposé de supprimer toutes ces modalités, jugées trop complexes, et d'adopter un taux unique de 15 % appliqué aux seules cessions importantes. Le projet, qui aboutit à une taxation forfaitaire des plusvalues boursières, même spéculatives, s'inspire du réalisme en vigueur dans les pays anglo-saxons et surtout, veut éliminer la complexité d'un système qui constitue un véritable casse-tête pour les contribuables, les services fiscaux et les intermédiaires. La Bourse a déjà accueilli, avec faveur, un tel projet, qui favorise indéniablement les placements à risques (l'évolution des cours se fait dans les deux sens, hausse et baisse, ne l'oublions jamais).

## • Plus-values immobilières

Le régime actuel, indéniablement très complexe, et destiné à taxer la spéculation immobilière, comporte cinq catégories de plus-values.

Tout d'abord, pour les terrains et les immeubles, les plus-values à court terme (moins de deux ans entre l'achat et la vente) sont ajoutées au revenu imposable et taxées à ce titre, sans aucun abattement ni prise en compte de l'érosion monétaire.

Pour les durées de détention comprises entre deux et dix ans, les plusvalues sont soumises à l'impôt sur le revenu, avec deux régimes diffé-

rents. Pour les plus-values qualifiées de « spéculatives » au titre de l'article 35 A du code général des impôts, aucune érosion monétaire ni abattement ne sont pratiqués. Pour celles qualifiées de « non spéculatives » (changement de situation du propriétaire), le prix d'acquisition est majoré de l'érosion monétaire, fixée forfaitairement à 3 % jusqu'à cinq ans et 5 % de cinq à dix ans, sans aucun autre abattement. Au-delà de dix ans, l'érosion monétaire est prise en compte au taux annuel de 5 % pour les propriétés bâties et de 3.33 % pour les terrains, l'exoné tion étant acquise au bout de vingt ans pour les immeubles et de trente

On notera que, dans ces dispositions, aucun compte de l'inflation n'est tenu pour les plus-values qualifiées de « spéculatives », ce dernier caractère étant l'objet de contestations fréquentes : un acquéreur peut changer d'avis si le lien ne lui convient plus. D'autre part, dans le cas où l'érosion monétaire est prise en compte, les taux forfaitaires retenus sont loin de la vérité, ce qui aboutit, en fait, à taxer une plusvalue en partie fictive et, donc, à imposer le capital sans le dire.

Il est proposé de substituer au régime actuel et à ses cinq catégories deux catégories seulement : les plusvalues à court terme (moins de deux ans) taxées à l'impôt sur le revenu, comme précédemment; les plusvalues à long terme (plus de deux ans) avec prise en compte, d'une part, de l'érosion monétaire (hausse des prix) et, d'autre part, d'abattements, qui seraient, après deux ans, de 5 % annuels pour les immeubles et de 3 % pour les terrains, avec, comme dans le régime actuel, exonération totale au bout respectivement de vingt ans et de trente ans de détention.

Cette prise en compte de l'inflation, même pour les plus-values jugées spéculatives auparavant et qui n auraient plus ce caractère, est jugée très importante par les experts, qui estiment qu'elle serait de nature à débloquer une partie des transactions, que la crainte de la taxation « gèle » souvent. Aussi est-il proposé d'appliquer cette mesure rétroactivement au 1e janvier 1982, ce qui inciterait le vendeur à ne pas attendre le 1" janvier 1983 pour profiter du nouveau régime et stimulerait le marché immobilier, notamment celui des terrains.

Enfin, le service de M. Fabius propose d'étudier l'exonération dont bénéficie actuellement la résidence principale à la première cession de tout logement, même donné en location, à condition que le vendeur ne soit pas propriétaire de sa résidence principale. Cette mesure sera appréciée par les salariés mutés pour raison professionelle et aux Français de l'étranger.

Le coût de ces mesures est évalué à 600 millions de francs.

FRANÇOIS RENARD.



## ngue favorisée

game depuis 1975, 50n relèvement de la bautse de l'acceptante à princ la bautse de l'acceptante de l'acceptant

Péndisation de l'éparene rie. - Pour les bons et litre statues que les obligations (de note à terme, etc.), le tens de l'im-Alt sur le revenu sera porté de l'ines est count, et de 4 30 % lorsqu'il veut rester effe syme (bens de caisse) (elle evolution, dejà amorece de Lemps de M. Barre, a pour objet de pénaliser l'épargne coune au profit de l'épargne longue et de frapper encore davantage les placements anonymes. deja tarés au titre de l'imper ur le fortune (1,50 % par an sur le ca pital sans aucun abattement, oc qui, dans le projet de budget actuel, aboutirait à une imposition sur le revenu supérieur : 85 %

## net assouplissement **ation des** plus-value

sents. Pour les plus-value canne de - speculatives - du tary de la cia 35 A du code génér : carante second érosion moneters : ... abemicht me sont protiques Pier iel. qualifiées de . non missique (changement de situit in de m pricesse). le prix d'une man majoré de l'érosion montre le foisoire de l'érosion montre de l'érosion ant et \$ % de Cinq a die une same. who serve abattement hades die des l'érosion maner : qu'es ca comple on Laur - 12 de 5 poor les propriets de la company 3.33.9 pour les t. who pour les immenten and the en poor les terrais

On nopera que, dun en espe-BOAS BUCKS commit a series n'est lenu pour la partie de la a friduction unique trained changer d'avis convient plus Dania .... ans sid Terrasius 🖘 🗆 🗆 🔻 🔻 in Compte, les taux in il lamb leges sont loca de la como de la aboutit, en fait à la constant. mine en partie batter .... goer le capital san

THest proposé de ser faire. giene actuel c: deux estégories services nations a court terms ans) taides à l'imperior a refe comme precedi part de l'éroser des pris) et. 2 monte, qui serviere, ness dans le regime ..... estine totale or bearing de vingt and all de trema ander

Cotte prise en gies spheriamer Surfaces Plants the tries torper ...... THE ESTREET OF THE PARTY OF THE A dibinquer and The support Cappingues cetts elierat le vende to 1º mas ar BORTOM TOP THE merché emmana in de lettain

Falls to service to M Fig. Propose d'Elizabet Series (Solid & la State of St the A condition per proprietaria professional framework fra La coût de ser maistre de ser formac:

100 mile 20 4. 1720.

François Fenal

## **DE FINANCES POUR 1983**

## LES RÉACTIONS DES MILIEUX POLITIQUES

## Modération dans l'éloge comme dans le blâme

Paradoxalement, M. Lecanuet, président de l'U.D.F., en accusant le

Le projet de loi de finances pour 1983, présenté, mercredi 1° septembre, par M. Laurent Fabius, au conseil des ministres, puis devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, enfin devant la presse, n'a donné lieu qu'à des commentaires modérés, dans l'éloge comme dans le blâme. Le rapporteur général de la commission des finances, M. Pierret (P.S.), juge le projet du ministre du budget « courageux, calme et sincère »,ce dernier adjectif s'applique au relèvement du barème de l'impôt sur le revenu en fonction de l'inflation,

#### M. PIERRET (P.S.): courageux, calme, sincère

M. Christian Perret, député (P.S.) des Vosges, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, déclare que le projet de budget pour 1983 « ré-pond aux priorités de l'heure, en donnant à la France les moyens de faire face à la guerre économique et en accentuant la lutte pour l'emploi et le renforcement de notre appareil productif ».

Selon M. Pierret, ce projet - est courageux, car, accentuant les efforts entrepris pour assurer les grands équilibres et contenir les déficits, notamment en limitant la progression des dépenses de fonctionnement, il s'agit d'un budget sélectif qui poursuit la remise en ordre des interventions de l'Etat; calme, car le poids de la siscalité de l'Etat ne s'est pas accru et les ef-forts fiscaux de solidarité sont circonscrits aux très hauts revenus: sincère, car ce projet relève les tranches de l'inflation et allège ou supprime l'imposition des bas re-

M. Pierret estime, enfin, que - les importantes mesures proposées en faveur de l'épargne illustrent la volonté de la majorité de ne pas étatiser l'économie -. Le rapporteur général a souligné « l'importance et l'urgence d'une limitation des déficits sociaux », et il a affirmé que le projet de budget est • le contraire d'un budget d'austérité ».

• M. Michel Berson, député (P.S.) de l'Essonne, rapporteur du budget de la formation professionnelle, observe que, dans le projet de budget pour 1983, « 3 milliards de francs permettront à cent mille jeunes de seize à dix-huit ans et à trente-cinq mille de plus de dix-huit ans de bénéficier, dès la rentrée 1982, d'un programme d'insertion sociale et professionnelle., qu'une somme de - 1,8 milliard permettra de porter le nombre des contrats emploi-formation de soixante-dix mille à cent mille » et que, « sur les seize mille emplois créés par le budget de l'Etat, six mille cinq cents le seront dans l'éducation, dont trois mille six cents dans l'enseignement 

#### LES DÉPUTÉS COMMUNISTES: accroître l'imposition des grandes fortunes

Le groupe communiste de l'Assemblée nationale estime que le pro-jet de budget pour 1983 • comporte des aspects positifs », notamment la priorité nationale » donnée à « la modernisation de l'appareil produc-tif - cl à · la formation des hommes ». Les députés communistes estiment, toutefois, que - des insuffisances existent, en particulier en matière de justice siscale ».

Le groupe communiste approuve l'institution d'une tranche supplémentaire d'imposition des revenus, l'élargissement des exonérations pour les bas revenus, l'aiustement du bareme au taux de l'inflation, etc., mais il juge « regrettable que l'effort fiscal réclamé aux grandes fortunes ne soit pas accru, car cela prive le budget de crédits indispenbles pour la relance et l'emploi, et alourdit la contribution des petits contribuables .

Aussi, les députés communistes proposent-ils :

 Une augmentation de 0,50 % de la taxe sur les grandes fortunes au-dessus de 1,5 milliard d'anciens francs, comme cela avait été promis par le gouvernement ; - » Une taxation des profits non

investis dans la production nationale, en vue d'encourager l'investissement pour produire français ; Une taxe dissuasive pour emnêcher l'exportation des capitaux à l'étranger. »

Il estiment que • des ressources supplémentaires pourraient être apportées par la majoration, un moment envisagée, des droits de succession au-dessus de 1 milliard d'anciens francs, assortie d'un allégement pour les petits héritages ».

Le groupe communiste regrette que les mesures annoncées en faveur de l'épargne favorisent celle des - gros possédants -, et que ces dispositions, ajoutées à celles qui concernent les plus-values, entrainent « un manaue de recettes de 25 milliards d'anciens francs ». Les députés communistes pensent, enfin, que - le taux de croissance retenu comme base pour ce budget pour-

#### gouvernement d'insincérité, porte un jagement qui n'est pas très différent de celui de M. Pierret. Selon M. Lecanuet, en effet, « le gouvernement fait, aujourd'hui, le contraire de ce qu'il préconisait l'an dernier ». C'est que la situation a changé, pense M. Pierret, qui se félicite des facultés d'adaptation du pouvoir ; c'est que le pouvoir a changé de méthode, estime M. Lecanuet, qui le soupçonne de duplicité.

œuvre résolue d'une politique de justice sociale, visant à relancer la consommation populaire, et d'un effort accru pour développer la production industrielle et agricole

#### LE M.R.G. : les cadres dans le collimateur fiscal

Le Mouvement des radicaux de gauche indique qu'il juge « inopportune la combinaison de l'institution d'une tranche à 65 %, dans le ba-

rait être amélioré avec la mise en rème de l'impôt sur le revenu, et le maintien de la majoration dite ex-ceptionnelle ». Selon le M.R.G., cette imposition affectera surtout certains cadres, qui auront le sentiment d'être des cibles privilégiées dans le collimateur fiscal, alors que d'autres catégories, disposant de revenus non salariaux, moins transparents, échapperont davantage à la nécessaire solidarité nationale ».

A ces réserves près, le M.R.G. juge positive « l'intention gouvernementale de ne pas augmenter la pression fiscale globale, car il existe un seuil de l'effort contributif

Les députés communistes expriment quelques regrets, mais ils défendent, pour l'essentiel, les orientations que traduit le budget. Tant de sagesse de la part du gouvernement le met à l'abri des mécontentements trop vifs, mais rend aussi hors de saison les ardeurs réformatrices de certains des siens. Le bureau exécutif du P.S., qui devait examiner, mercredi soir, les projets de M. Pierre Joxe, président du groupe socialiste de l'Assemblée, en matière de réforme fiscale, devra patienter encore

à ne pas dépasser, si l'on veut que subsistent l'esprit d'initiative et la capacité d'épargne . Les radicaux de ganche estiment - indispensable une réelle maîtrise des dépenses publiques, car, en période de sacri-sices, l'Etat doit donner l'exemple et faire des économies en réduisant son train de vie •.

#### M. LECANUET: le gouvernement se contredit

M. Jean Lecanuet, président de l'U.D.F., a déclaré à La Chusaz (Haute-Savoie), à propos du budget pour 1983, que « le gouvernement se contredit et ne sait pas où il va 🧸 sociaux, M. Lecanuet a ajouté que ce projet de budget n'est - pas sin-cere - et que le gouvernement fait aujourd'hui - le contraire de ce qu'il préconisait l'année dernière ..

Le président de l'U.D.F. constate que · ce déficit s'ajoute, hélas ! aux autres, le plus grave étant celui du commerce extérieur .. Il a ajouté : - Toute une série de dépenses sont hors budget. • Scion M. Lecanuel, · l'on dernier c'était la relance aujourd'hui, c'est la restriction, mais une restriction qui est encore insuf-

Le président du Centre des démocrates sociaux, M. Pierre Méhaigne-rie, a déclaré, pour sa part, que « le grand tort de ce budget est qu'il risque d'aboutir à une aggravation de la baisse des investissements ».

#### Une réforme fiscale rentrée Interrogé à l'occasion de l'« université d'été • des Jeunes Démocrates quis disputé par la comité direc-

Treize mille emplois seulement créés par le budget ? C'est « courageux ». Pas d'impôt nouveau, allégement de l'impôt solidarité ? C'est la marque d'un gouvernement « calme ». Relèvernent de toutes les tranches du barème en fonction de l'inflation ? C'est « sincère » Pas de « bricolage » sur les « recettes de poche » (tabacs, vignette automobile...), « accalmie fiscale » pour les classes moyennes, des hypothèses économiques « prudentes et réalistes ».

« Ça me plaît, le réalisme », dit M. Christian Pierret (P.S.), rapporteur général du budget. Epanoui, le député des Vosges, proche de M. Mauroy, ne cache pas son allégresse. Le projet de loi de finances est « sain » en regard du précédent, qu'il jugeait bouffi ».

 Courageux, calme, sincère x : M. Pierret n'a pas l'habitude de « mégoter » sur les adjectifs. Ce budget de 1982, qu'en son fort intérieur, il voyait *« bouffi »,* M. Pierret le décrivait, en public, comme « actif, crédible, tranquille » ( le Monde du 29 octo-

M. André Laignel, député socialiste de l'Indre, est « déçu », au contraire, par la manière dont le gouvernement organise, cette année les recettes de l'Etat. Ce budget, dit-il, « n'engage pas l'indispensable réforme fiscale ». Et puis, « ça ne cogne pas du tout », ajoute le trésorier du P.S., qui s'interroge e sur le bien-fondé de certaines mesures concernant l'épargne ». Bien qu'il reste favorable à la réorientation de l'épargne vers l'investissement productif, il se demande si les décisions du gouvernement « ne favorisent pas les grands intérêts, et même

## Plus de projet, pas de débat

M. Laignel est un proche de M. Pierre Joxe, président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale. M. Joxe, justement, avait préparé un projet de réforme fiscale qui devait être soumis au bureau exécutif de son d'étouffer les « cocoricos ». — parti, mercredi 1ª septembre, J.-Y. L.

teur les 11 et 12 septembre. M. Joxe a enfoui son projet au fond de sa poche. Sans doute est-il d'une nature trop radicalement différente des méthodes fiscales utilisées par le gouvernement dans son projet de loi de finances pour 1983. Le burau exécutif n'en a pas débattu. Plus de projet, pas de débat.

Reste que les socialistes ceux du groupe parlementaire et ceux du parti - devaient , jeudi, faire part au gouvernement de leurs interrogations à l'occasion d'une rencontre entre les principaux responsables de ces instances. Certes, ils approuvent les choix faits en matière de dé-penses et les priorités ainsi dégegées : restructuration indusinnovation,

sent des questions sur le seuil d'imposition des grandes fortunes, les droits de succession, l'allégement de l' « impôt solidarité ». Le gouvernement leur paraît avoir fixé un peu haut le seuil à partir duquel il frappera les

L'opposition n'a pas les mêmes soucis. « On peut difficilement être un pays riche si on tape trop fort sur tout ce qui est riche », estime M. Gilbert Gantier (U.D.F., Paris). Comme en écho à M. Pierret, qui loue le « réalisme > du gouvernement, M. Jacques Marette (R.P.R., Paris) ironise sur ces socialistes qui « découvrent des réalités telles que la guerre économique, de l'Etat, la nécessité de soutenir l'épargne longue ». Pour lui, c'est « la fin des illusions » : les cocoricos de l'an demier 🗓 »

M. Marette, comme M. Gantier, regrette que les crédits mili-taires progressent moins que la moyenne du budget de l'Etat. « C'est une erreur très grave dans l'état actuel de l'environnement international », ajoute M. Edmond Alphandery (U.D.F., Maine-et-Loire). Voilà bien une raison supplémentaire, selon eux,

travail, affirme le patronat, qui

ajoute cependant que « le gouverne-ment a sérieusement freiné le

rythme d'accroissement des dé-

penses publiques, qui avait atteint,

## SOCIAL

LES NOUVELLES FONCTIONS DE Mª GEORGINA DUFOIX

## Le secrétaire d'Etat annonce un renforcement de l'action en faveur des retraités en zone rurale

De notre envoyée spéciale

Nantes. - Pour inaugurer, en quelque sorte, l'intérim du secrétariat d'État chargé des personnes âgées, qui vient de lui être consié, M= Georgina Dusoix, secrétaire d'État chargé de la famille, a rencontré le mardi 31 août environ sept mille personnes âgées dans le cadre du deuxième rassemblement national des retraités et personnes âgées organisé par la Fédération nationale des associations familiales rurales, à Mesnard-la-Barotière, en Vendée. Elle a ensuite visité la Maison départementale de Mindin, à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, qui, avec sa population de mille deux cents pensionnaires (enfants, adolescents, adultes handicapés physiques et mentaux, vieillards valides ou invalides) et neuf cents salariés. nécessite des mesures de restructu-

Le thème choisi par la Famille ru-irale pour ce rassemblement - « A travers les âges, tous solidaires » ne pouvait que séduire M= Dufoix. Même si M. Bordereau, le président de la F.N.A.F.R. (ent quarante mille familles), après avoir - salué les importantes améliorations menées par le ministère en faveur des personnes agées », a ajouté : « Je ne puis passer sous silence les der-nières initiatives en matière de prestations. Il est regrettable que les rigueurs imposées par la situation économique s'exercent au détriment des personnes âgées et des familles ayant charge d'enfant. . Quant à Mme Dufoix, rappelant

que, en milieu rural, une personne sur cinq a soixante-cinq ans et plus, elle a exposé - l'action menée par le gouvernement » et a annoncé « un renforcement de l'action pour les retraités et personnes àgées en milieu rural -. « Par action, a ajouté Mme Dufoix, j'entends une priorité budgétaire. Souvenez-vous donc, en retournant chez vous, que des ef-forts redoublés seront possibles au titre du budget 1983. Efforts accrus pour le maintien à domicile, l'hébergement temporaire et la polyva-lence des services publics. Mais le ministre a surtout promis à son auditoire que la Fédération nationale des associations familiales rurales aura sa place au sein du tout nouveau Comité national des retraités et per-sonnes âgées.

## Pas de mise à l'écart

Si dans le parc de loisirs de Mesnard-la-Barotière, il s'agissait, pour Mme Dufoix, d'expliquer (et de séduire) par un discours classique fait de bilans et de promesses, il n'en fut pas de même à la Maison départementale de Mindin Cette maison constituée en fait par une série de pavillons, répartis sur 23 hectares, héberge une population hétérogène d'enfants, adolescents, adultes et vieillards, handicapés à des degrés divers, mais, tous, incapables de vivre de façon autonome ou hors d'un cadre adapté à leurs besoins. Mindin, c'est un véritable village. Presque deux mille personnes (avec le personnel) y vivent. Il a sa chapelle, sa cafétéria et son salon de coiffure. Les pavillons les plus neufs et modernes (1978) y côtoient les plus vétustes (1876) construits pour mettre en quarantaine les équipages et les passagers venant de pays infestés par les maladies contagiouses. Mais, aujourd'hui, « Mindin ne correspond plus aux normes souhaitables pour l'accueil des enfants, des handicapés et des personnes agées -, a déclaré Mme Dufoix. Aussi est-il de plus en plus question d'une « restructuration » de l'établissement. Il semble que denx conceptions de cette « restructuration » soient en jeu.

Celle du conseil d'administration qui prévoit humanisation, rénovation à l'intérieur du périmètre de la maison, par la construction d'une maison d'accueil spécialisée pour les adultes handicapés mentaux, de centres de cure médicale pour les personnes âgées, de services de long séjour depsychiatrie, abaissant à moins de mille personnes le nombre des pensionnaires. Celle des pouvoirs publics: s'ils approuvent de telles transformations, ils les souhaitent hors du cadre géographique de Mindin, comme l'écrivait récemment M. Franceschi: « Je suis prêt à examiner favorablement toute demande de financement conduisant à implanter à l'extérieur de Mindin des structures d'accueil tant pour les adultes handicapés que pour les personnes àgées. - Par ailleurs, disait-il, il me paraît indispensable de mener à bien, dans les meilleurs délais possibles, la réflexion sur la mise en place de services aidant à la sortie des personnes les plus autonomes. »

Mme Dufoix a donc engagé le conseil d'administration de la maison départementale à lui proposer un plan de redistribution des fonctions de l'établissement pour un efsectif de pensionnaires inférieur à neuf cents personnes et visant à les insérer dans un cadre social moins coupé du monde extérieur. Elle « débloquerait » alors les crédits nécessaires à la modernisation d'une unité d'hébergement de quatrevingts lits pour personnes agées. Quant aux syndicats (F.O., C.F.D.T. et C.G.T.) inquiets de ces remaniements, Mme Dufoix a pu les rassurer sur le maintien des emplois. Ils craignent, en effet, que le départ d'un certain nombre de pensionniaires n'entraîne des diminutions d'effectifs qui perpétueraient - la pérturie dramatique de personnel » (vingt-sept infirmiers) - dont sculement six titulaires d'un diplôme d'Etat - pour encadrer deux cent quarante-six aides-soignants et deux cent soixante-deux agents de services hospitaliers) et e les dangers possibles encourus par les malades dont il ne saurait être tenu pour responsable ».

CHRISTIANE GROLIER.

## Dans la presse

L'HUMANITÉ: des choix pour objectif qui devrait normalement

 D'une manière générale, ce projet reprend les orientations fondamentales des choix de l'an passé. C'est ainsi qu'un nouvel effort de justice sociale est prévu. (...)

- Sans aucun doute, il était possible d'obtenir plus de moyens encore pour atteindre les buts que s'est fixés le gouvernement en prenant une part plus grande sur les trésors que recelent les grandes fortunes. La contribution qui leur est deman-dée – et qui vient d'être légèrement atténuée – reste en effet bien faible.

## JACQUES COUBART.

LIBÉRATION: changement de décor.

- (...) Le fusil a vraiment changé d'épaule, et ce n'est plus tant main-tenant la croissance que l'on veut faire monter que l'inflation que l'on veut faire baisser. Le chiffre de 8 % avancé pour l'an prochain apparal-tra optimiste à beaucoup. Il faut reconnaître en tout cas que ce budget est conforme à l'image d' « austérité » que s'est donnée le gouverne-ment, même s'il se garde blen de prononcer l'épouvantable moi.

## PIERRE BRIANCON.

## LE MATIN DE PARIS : le réa-

 Réalisme : s'il faut, par un mot, définir le projet de budget présenté hier par le gouvernement, c'est sans doute celui-là qui convient le mieux. Dans la mesure où le budget est l'instrument essentiel de la politique économique d'un pays, celui de 1983 confirme, voire amplifie, le tournant pris par le gouvernement Mauroy au lendemain de la seconde dévaluation du franc, en juin dernier. Il est bien fim le temps de la croyance un peu naïve dans les vertus de la consommation en tant que moteur d'une croissance forte. Les prévisions sur lesquelles les auleurs du projet se sont basés pour fixer les grandes masses budgé-laires paraissent raisonnables : 2 % de croissance l'an prochain, c'est un

nouvoir être atteint. •

LE FIGARO: vers le fond. · (...) Les infléchissements visi-

bles dans le budget de 1983 illustrent bien la contradiction fondamentale qui êtreint le pouvoir : se dédire à l'égard de ceux qui ont cru aux mirages de son programme ou porter un coup mortel à l'économie française. Impuissant à choisir. il s'emploie à nager entre deux eaux. - Ce qui, d'ordinaire, a la fa-

cheuse conséquence de vous tirer insensiblement vers le fond. Et la XAVIER MARCHETTI.

#### LE OUOTIDIEN DE PARIS : la fin des illusions.

« (...) Les perspectives pour 1983, telles qu'elles apparaissent à travers ce projet de budget qui dé-terminera l'action des pouvoirs publics pendant toute une année, ne sont donc guère enthousiasmantes : croissance ralentie, faible action contre le chômage, restriction sur les dépenses de toutes sortes. Pour le pouvoir socialiste, les illusions de la toute-puissance du gouvernement sont en train de passer. Il reste à • faire avec » les contraintes du réalisme économique, ce que l'on appelle gérer la crise, en quelque

PATRICK DE JACQUELOT. FINANCIAL TIMES: la fin

d'un rêve en France. «Le budget de 1983 scelle un changement fondamental des priorités, qui était devenu de plus en plus évident depuis le mois de juin. (...) Peu nombreux sont ceux qui s'étonnent que les dirigeants socialistes français parlent maintenant de rigueur et d'années terribles à venir, contrastant sombrement avec l'euphorie de leurs victoires électorales l'année dernière. (...) M. Mauroy avait toutes les raisons de changer d'orientation et de risque ce qui est appelé à être un budget impopulaire. Il est dans le droit chemin en reconnaissant que la

consommation doit être retenue.

Cela ne veut pas dire que la rigueur

sera un succès. »

## Les réactions des milieux socio-professionnels

• La C.G.C.: • On continue à frais généraux et celle de l'outil de plumer les poulets. Avec le maintien d'une majoration dite exceptionnelle et la création d'un taux d'imposition à 65 %, le gouvernement accentue les rentrées fiscales. (...) Aucune mesure favorable aux familles et, pour l'encadrement, une pression fiscale d'autant plus intolérable que, dans le même temps, le gouvernement envisage de réduire son pouvoir d'achat au titre de la solidarité et de la lure arité et de la lutte contre l'inflation. La C.G.C. le note négativement (...) =

• Le C.N.P.F.: En 1983, les entreprises continueront de supporter ou de subir les conséquence pôts néfastes, comme la taxation des

l'an dernier, un rythme déraisonna-ble - Le C.N.P.F. s'inquiète aussi de l'aggravation de l'impôt sur le revenu pour les cadres : • On maintient « exceptionnellement » l'impôt exceptionnel - voté l'an dernier, on plafonne à nouveau les effets du quotient familial et on institue une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu. Qu'on prenne garde de ne pas décourager durablement l'esprit d'initiative, le gout du travail et des responsabilités dans ce pays. » VOTRE



### la norvège va livrer 3.5 MILLIARDS DE METRES **CUBES DE GAZ NATUREL PAR** AN A L'EUROPE CONTINEN-TALE

Sept entreprises d'Europe de l'ouest ont signé mercredi la septembre un contrat de 75 milliards de couronnes (78 milliards de francs français) pour la fourniture annuelle de 3,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel norvégien à partir de 1986.

Les sept compagnies sont Gaz de France, Distrigaz (Belgique) Gasunie (Pays-Bas) et quatre entreprises ouest-allemandes filiales de Ruhrgas. La part de la France dans ce contrat ne fera cependant que 400 millions de mètres cubes par an.

Les conditions de ce contrat sont relativement èlevées. Le prix de base - fixé à la fin de 1981 - en était de 5,80 dollars par million de B.T.V. (soit approximativement le niveau du gaz algérien depuis fé-vrier 1982) mais l'indexation repose pour l'autre moitié sur des fuels lourds pour moitié sur un palier de brut et

Les compagnies européennes gaz du gisement de Statfjord acheminé vers l'Europe continentale et non vers la Grande-Bretagne. La construction d'un gazoduc de 1 300 km via Ekofisk jusqu'à Emden (pour un coût de 21 milliards de francs) leur donne cette assurance Une manière de prendre date puisque les importantes découvertes de Shell sur le bloc 31-2 de la zone norvégienne de la mer du Nord – on parle déja de plus de dix fois les réserves de Frigg - font de la Norvège un des fournisseurs potentiels les plus prometteurs de l'Europe occi-

## LA CONSTRUCTION DU GAZODUC EURO-SIBÉRIEN

## Les Etats-Unis s'apprêtent à réduire les sanctions à l'encontre des sociétés françaises

fabriqués par Creusot-Loire pour le gazoduc sibérien devraient quitter Nantes pour l'Union soviétique vers le 6 septembre. « Cette livraison sera effectuée en dépit de l'embargo américain, qui ne devrait pas gêner les activités du groupe Creusot-Loire », a précisé le 1 « septembre un dirigeant de la société.

Ainsi les pays européens poursuivent, sans se soucier des sanctions américaines, la livraison de matériels à l'U.R.S.S. dans les délais prévus. Mme Thatcher a d'ailleurs réaffirmé le 1= septembre à Glasgow la détermination de son gouvernement : \* Nous respecterons nos engagements. Nous voulons effectuer les livraisons et nous le fe-. rons - a-t-elle précisé, ajoutant que, en cas de sanctions américaines, « si le pire devait arriver, et il n'est pas encore arrivé. John Brown toucherait des compensations de la part du service de garantie des crédits à l'exportation ». Mais, a dit le premier ministre britannique, « il pourrait aussi y avoir des actions en justice aux Etats-Unis. Nous encerions par examiner cela

Face à cette volonté sans faille des Européens, les Américains semblent faire quelque peu marche arrière. Après le secrétaire d'Etat, M. Shultz, et le secrétaire au commerce, M. Baldridge, M. Donald Regan, le secrétaire au Trésor, a annoncé, le 1er septembre, l'intention de Washington d'adoucir les sanctions prises à l'encontre des firmes européennes. Les sanctions annoncées par le département du commerce à l'endroit de Creusot-Loire et de Dresser-France « ont peut-être \_ (A.F.P., Reuter.)

#### Douze séparateurs (filtres à gaz) été mai interprétées, ou bien étaient-elles dans leur forme originelle trop radicales, et sans précisions suffisantes de ce qu'elles si-

gnificient ». M. Donald Regan a précisé que l'embargo américain ne toucherait que les technologies et matériels relatifs aux hydrocarbures. Cette clarification », si elle ne change guère la situation pour Dresser-France - principalement engagée dans cette activité - est d'importance pour Creusot-Loire, société

aux activités multiples. L'efficacité des mesures américaines - quelles qu'elles soient - est d'ailleurs remise en cause par un mémorandum de la C.I.A. La centrale estime que l'Union soviétique parviendra à livrer du gaz à l'Europe occidentale « dans le courant des

L'U.R.S.S. a plusieurs options, indique la C.I.A.:

· Les livraisons pourraient commencer en 1984, comme prévu, en utilisant les gazodues existants qui ont une surcapacité d'au moins six milliards de mètres cubes par an.

• L'utilisation d'une combinaison d'équipements européens et soviétiques permettrait de livrer du gaz par le nouveau gazoduc à partir

• A un coût plus élevé pour l'économie intérieure, l'U.R.S.S. pourrait utiliser les matériels et personnels destinés à de nouveaux gazoducs intérieurs pour permettre les exportations. Seule cette dernière solution entraînerait des difficultés importantes pour l'U.R.S.

## AFFAIRES

#### Les difficultés d'A.E.G.-Telefunken

#### LE GOUVERNEMENT OUEST-**ALLEMAND ACCORDE SA GA**rantie pour un prêt de 1,1 MILLIARD DE DM.

Bonn. - Le gouvernement ouest-allemand a donné, mercredi 1er septembre, son accord pour une caution publique pouvant aller jusqu'à 1,1 milliard de DM (3,2 milliards de francs) destinée à sauver définitivement le groupe A.E.G.-Telefunken, qui emploie encore plus de 100 000 personnes dans le

Cette décision satisfait, selon les observateurs à Boan, les responsa-bles du groupe, qui estimaient à plus de 2 milliards de DM ses besoins pendant la durée de la procédure de mise en règlement judiciaire de A.E.G.-Telefunken, demandée le 9 août. La nouvelle caution de 1,1 milliard permettra à A.E.G. de bénéficier d'un crédit bancaire d'un montant équivalent. Elle s'ajonte à une autre caution de Bonn sur les exportations, totalisant 600 millions de DM, et à un second crédit bancaire, payable par tranches de 1,2 milliard de DM.

Le ministre de l'économie, M. Lambsdorff, a estimé que l'accord du gouvernement permettrait de stabiliser la situation de A.E.G. et de redonner confiance aux clients et utilisateurs du deuxième constructeur ouest-allemand de matériel électrique, après Siemens. M. Lambsdorff a demandé aux travailleurs du groupe de soutenir le plan de restructuration, et il a son-haité que les Laender prennent rapidement une décision concernant leur participation à la nouvelle caution

Initialement, le gouvernement voulait que cette somme de 1,1 mil-liard de DM soit garantie à 50 % par les Laender. Cependant, seion M. Lambsdorff, il semble que les négociations entre l'État fédéral et les régions portent maintenant sur une participation de ces derniers de 30 % et que ses modalités, en particulier la répartition de leurs engage-ments respectifs, restent encore à déterminer.

## P.U.K A PERDU 2,5 MILLIARDS DE FRÂNCS EN 1981

Catastrophique : c'est le terme qu'il convient d'employer pour quaifier les résultats de P.U.K. pour 1981. Publiés avec beaucoup de retard sur le calendrier habituel, les comptes du groupe font état d'un déicit exceptionnel de 2,5 milliards de francs pour un chiffre d'affaires de 40,96 milliards accru de 7,54 %.

La situation s'est donc considérablement aggravée puisque, l'année précédente, bien qu'encore bénéfi-ciaire, P.U.K. avait enregistré une baisse de 40 % de ses produits conso-lidés ramenés à 600 millions de

Le communiqué se borne à précier que ce chiffre inclut une provision de 730 millions de francs constituée pour tenir compte de la perte résultant de la cession d'Ugine-Aciers à Sacilor en février dernier.

Il n'est pas cependant très difficile de reconstituer le schéma. Si l'activité alumunium (41 % du chiffre d'affaires), malgré les difficultés conjoncturelles, a encore été légèrement bénéficiaire, de même que la filiale américaine Howmet, la chimie a coûté 885 millions de francs au groupe (dont 500 millions pour la seule branche « colorants » récemment cédée au groupe chimi-

que britannique I.C.I. avec la bêné. diction des pouvoirs publics), en re-vanche, Tréfiméteaux a perdu un peu plus de 170 millions de francs, et la division - électrométallurgie » environ 142 millions. A cela, il fant surtout ajouter la perte d'Ugine-Aciers (environ 500 millions de

Malgré l'apprement total des pertes occasionnées par Ugine-Aciers, il ne semble pas que le groupe soit appelé en 1982 à rentrer dans l'ère des bénéfices. Peu avant les grandes vacances, Aluminiam, Pechiney prévoyait pour l'exercice en cours 500 millions de francs de déficit en raison de la très forie baisse de la demande. Le problème du groupe P.U.K. est que ce dernier ne dégage que peu de valeur ajoutée doit investir aussi kourdement que la sidérurgie ou l'industrie cimentière et ne dispose pas de trésor de guerre. Sans doute est-ce la raison pour laquelle la décision a été prise en hant lieu d'augmenter de 2 milliards de francs le capital de P.U.K. d'ici la fin de 1982, et qu'un groupe de banques a récemment accordé un prês participatif de 400 millions de francs à la société. - A. D.

## Faits et chiffres

 Volvo cède à Spie-Offshore ses intérêts dans Nordex-Willco. - les grévistes ont accepté la reprise Volvo Energy, division du groupe du travail après l'accord donné par la direction d'ouvrir immédiatement Spie-Offshore, filiale de Spie- sur ce point, comme sur d'autres Batignolles, un accord de cession de sa participation dans la société d'exploitation sous-marine Nordex-Willoo, basée à Stavanger. La nouvelle société prendra le nom de Norsub-Willco, et ses activités seront coordonnées avec celles de Spie-Offshore et de sa filiale Intersub-Services. En 1981, la filiale offshore de Spie-Batignolles, un des plus importants groupes français dans le secteur de l'énergie et du bâtiment, à réalisé un chiffre d'affaires

## de 163 millions de francs.

 Découverte de gaz en Haute-Marne. - Un gisement de gaz, dont la production correspond à 200 000 mètres cubes par jour, a été décon-vert dans la forêt de Trois-Fontaines, en Haute-Marne. Le forage sur ce nouveau chantier a été entrepris il y a un mois par la société Eurafrep.

## Social

• Le travail a repris, mercredi septembre, au centre informatique de la caisse d'allocations fami-liales de Paris. — Le personnel en grève depuis le 31 juillet a en effet recensé 15 829 faillites, en augmenaccepté les dernières propositions de la direction d'octroyer quatorze jours de congés supplémentaires pendant quaire ans, pour compenser aux effets des deux récessions de l'allongement du temps de trajet puis 1980 et des longues périodes de

Marne-la-Vallée. Malgré le différend qui subsiste sur les modalités du non-paiement du mois de grève, (par exemple, passage à deux équipes au lieu de trois), des négo-ciations.

### ETATS-UNIS

Record hebdomadaire du nombre de faillites depuis la grande dépression - Il y a cu plus de faillites d'entreprises aux Etats-Unis au cours de la semaine du 23 au 29 août que dans aucune semaine depuis la grande dépression, a annoncé, le 1ª septembre à New-York, une société de conseils aux entreprises. Selon une étude effectuée par Dun Bradstreet Corp., 696 entreprises commerciales on industrielles out fermé leurs portes ou réclamé une réorganisation judiciaire au cours de la semaine deristre Ce chiffre représente plus qu'un dou-blement du nombre des faillites par rapport à la même semaine de 1981. Pour trouver un nombres de faillites supérieur, il faut remonter à jarvier 1932 (799 faillites en une tation de 47 % par rapport à la période similaire de 1981. Cette mottalité accrue est due essentiellement consécutif au transfert du centre à taux d'intérêt élevés. - (A.F.P.)

## AVIS FINANCIERS DES SOCIETÉS

No comparison and the comparison of the comparis



#### **COMPAGNIE GÉNÉRALE** DE GÉOPHYSIQUE

Au conseil d'administration de la Compagnie générale de géophysique réuni le 31 août 1982, le président M. Roger Desaint a présenté l'évolution du marché depuis le mois de juin et la situation actuelle de la compagnie.

Les produits totaux consolidés de 1982 devraient dépasser de 20 % environ ceux de 1981 grâce à la répartition géographique des activités de la C.G.G. et à sa réputation technique qui lui ont permis de mieux résister que la plupart de ses concurrents à la récession impor-

tante du marché américain de la géo

Le résultat net consolidé de 1982 devrait être proche de celui de 1981. Le conseil a également décidé de convoquer prochainement une assem-blée générale extraordinaire, à laquelle il sera demandé d'autoriser le conseil à augmenter, selon les modalités qu'il appréciera, le capital social pour le porter de son montant actuel de 30 332 510 F jusqu'à un montant maximum de 70 millions de francs.

#### CESSATION DE GARANTIE

En application de l'article 20 du Décret N° 77-363 du 28 Mars 1977, L'AS-SOCIATION PROFESSIONNELLE SOLIDARITÉ DES AGENCES DE VOYAGES annonce qu'elle cesse d'accorder sa garantie à : RIVAGES S.A.R.L. AU CAPITAL DE 230.000 F. LICENCE A 669 dont le siège social est sis : 26, rue Soufflot, 75005 PARIS.

L'Association précise que la cessation de sa garantie prend effet à l'expiration d'un délai de 3 jours suivant la publication du présent avis et qu'un délai de 3 mois est ouvert aux créanciers éven-

### CESSATION **DE GARANTIE**

En application de l'article 20 du décret nº 77-363 du 28 mars 1977, l'AS-SOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DES AGENCES DE VOYAGES annonce qu'elle cesse d'accorder sa garantie à : CODA-TOUR, S.A. AU CAPITAL DE 100 000 F, LICENCE A 1028, dont le siège social est sis : 67, rue Archereau, 75019 PARIS.

L'Association précise que la cessation de sa garantie prend esset à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication du présent avis et qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.

## CESSATION DE GARANTIE

En application de l'article 20 du dé-cret nº 77-363 du 28 mars 1977, l'AS-SOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DES AGENCES d'accorder sa garantie à : MONTMAR-TRE VOYAGES, S.A. AU CAPITAL DE 1430 000 F, LICENCE A 620.

dont le siège social est sis : 67, rue Archereau, 75019 PARIS.

L'Association précise que la cessation de sa garantie prend effet à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication d'un délai de trois jours suivant la publication d'un délai de l'expiration d'un délai de l'expiration d'un délai de l'expiration de la lettre de la le cation du présent avis et qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers

éventuels pour produire leurs créances.



## ans pour le progrès de l'économie italienne

SYNTHÈSE DU BILAN AU 31 MARS 1982 (chiffres en milliards de lires)

| ACTIF                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | PASSIF                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Prêts en cours  Titres reçus pour les créances transférées à la Cassa Depositi e Prestiti  Participations  Participation à la GEPI (loi nº 184 du 22/3/1971, article 6)  Caisse et banques  Titres et acceptations bancaires  Autres éléments de l'actif | L. 15 316  « 1 142 « 279  « 583 « 907 « 998 « 2 409 | Capital versé Réserves légales, fonds et provisions Emprunts dont : obligations L. 11 088 cert. de dépôt « 544 Contribution de l'Etat (loi nº 184 du 22/3/1971, article 6) Montants à verser Autres éléments du passif Bénéfice net de l'exercice | <ul> <li>1 094</li> <li>17 085</li> <li>L. 583</li> <li>1 046</li> <li>1 254</li> </ul> |
| Hors bilan: engagements reçus et comptes d'ordre                                                                                                                                                                                                         | L. 21 634<br>« 17 505<br>L. 39 139                  | Hors bilan :<br>engagements donnés et comptes d'ordre<br>—                                                                                                                                                                                        | L. 21 634<br>• 17 505<br>L. 39 139                                                      |

Le bilan de l'exercice a été examiné par les reviseurs comptables Arthur Andersen and. Co s.n.c. Un exemplaire du Rapport est disponible au Siège central et, à partir du mois de septembre, aux Bureaux de représentation de l'IMI à l'étranger.

L'Assemblée des Participants du 20/4/1982 a approuvé l'augmentation du capital de l'Institut de 500 milliards de Lires à 1 000 milliards de Lires, réservé à la conversion d'un emprunt obligataire de 500 milliards de Lires, déjà entièremnent souscrit.

## ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO

Organisme de droit public Siège central : ROME (Italie) - Viale dell'Arte, 25

Bureaux de représentation à l'étranger : LONDON EC 4R OBE, 8 Laurence Poutney Hit - WASHINGTON 20036 D.C. 21 Dupont Circle, The Eurem Building BRUXELLES 1040, 5 Square de Meeûs, BTE 1 - MEXICO CITY 06500 D.F. Paseo de la Reforma. 195, Despacho 1301 - ZURICH 8022, Glernischstrasse 30, Po-Capital : 500 milliards de Lires - Réserves : 336 779 713 156 Lires - Fonds et provisions : 756 839 426 916 Lires



Cours préc

172

520 9 60 200 80

845 630

**HORS-COTE** 

Compartiment spécial

Autres valeurs hors cote

103 50

112 20

516

140 204 50

65 7 25

**Etrangères** 

**VALEURS** 

d AEG. ...

Ann. Patrotess
Anted
Assurierve Mines
110
Boo Pop Especial
B. Régl. Internat.
72 50
Bef Canada
Shoroor

British Petroleum .

Br. Lambert Caland Holdings Canadian-Pacific

Cockeriii Ougre
Commecane
Commecane
Commecane
Courseids
Dert. and Kraft
De Bears (nort.)
Dow Chemical
Drescher Back
Femmes d'Auj.
Franctiremer
Finisider

Finsider
Foseco
Gén. Belgique
Geneent
Gisuo
Goodyear
Grand Metropolitar
Grand Metropolitar
Gedf Of Canada
Hartebess
Honeywell Inc.
Hoogoven
1. C. industries
Let Mis. Chen

Leronia
Mannesmann
Marks-Spencer
Hiddrand Bank Ltd
Mineral-Ressourc.
Nat. Nederlanden
Norands
Offwetzi
Paktoed Holding
Petrofine Canada
Pfizer Inc.
Phoenix Assuranc.
Presii
Procter Gemble
Ricoh Cy Ltd
Rolince
Rebeco
Shelt fr. (port.)
S.K.F. Aktienleng
Sperry Rand
Steel Cy of Can.
Stillontens

Entrapose Far East Hotels Metallurg, Minibre Novotel S.L.E.H. Sarakreek N.V.

Cellulose du Pin
Coperes
F.B.M. (L3)
Jens Industries
La Mure

La Munic
M.M.B.
Océanic
Patrofignz
Proruptia
Ratier For, G.S.P.
Rosento N.V.
Satil, Morillon Corv.

1er SEPTEMBRE

**VALEURS** 

Total C.F.N. . . . . .

1/9

Actions Investies ... Actions selectives ... Additional .... A.G.F. 5000 ....

Agrino
Alteri
ALT.O.
Amérique Gestion
Bourse-Investies.
Capital Plus
CLP.
Convertimeno

Frengis
Epargne-Croiss.
Epargne-Industr.
Ernoce-Ernoce-Industr.
Ernoce-Industr.
Ernoce-Industr.
Ernoce-Industr.
Ernoce-Industr.
Ernoce-Industr.
Ernoce-Industr.
Endos-Industr.
Endos-Industr.
Endos-Industr.
Endos-Expansion
Laffitte-Eparasion
Laffitte-Tokyo
Livret portefaulle
Math-Obligations
Mathendement
Math

Province Investiss Secur. Mobiliere Selecture terme . Selec. Mobil. Div. S.P.I. Privinter . Selection-Renden

šcavmmo . . . . Scav 5000 . . . .

Siery 5000
S.I. Est
Silvafrance
Silvaria
Sirvaria
Sirvaria
Silvaria
Silvaria
Silvaria
Silvaria

Sogenteest
Sogenter
Soginter
Soleil Investisa.
4 30 q II.A.P. Investisa.

60

Rachat net

172 80

429 31 441 39

7218 57 6891 24

1 25

Frais inclus

605 52 201 41

SICAV

**Comptant** 

Cours prés.

193 50

113

56 80

**97 10** 

53 30

273 30 275

193 90

51 20

9.40

71 30

290 32 50

89 85

169 20 212

74 10

61 15

332

269 50

141 20

186

186 246 60

111

392 50

43 20

91.50

128 290 82

40 10

334

41 90 42 239 70 238 110 ....

135

123 80 124 10 298 294

90 50

52 **5**0

9 20

97 10

125 21

32

69

209

61 143

286

331

269 50

138

189 249 110

82

90 50

127 10

290 83

178 50

168 20

237

**VALEURS** 

Asrseita Créd.

Navig. (Hat. de) . . Navig. (Hat. de) . .

Occident, Part.

Pana-Orléana

OPB Parkes . . . .

Оркону .....

Part. Fin. Gest. Im.

Pathé-Cinéma .....
Pathé-Warceni .....
Piles Wonder .....
Piper-Holdsieck .....

Porcher ..... Profils Tubes Est

Providence S.A. . . .

Ripolin
Riste (La)
Rochefortsine S.A.
Rochefte-Cenpa

Rougier et Fils . . Rousse

Seinrapt et Brise . . . Saim-Raphaël . . . . Safes du Medi . . . . . Santa-Fé

SCAC .....

Selfier-Lebienc Semelie Mauber S.E.P. (M) . . . .

Serv. Equip. Vila.

Sici Siconal Sintra-Alcatel Sintra

Sinvin Sph (Plant, Hévées)
Sinvinco
SMAC Acidrold
Solal financiore
Solfo
Solicom
SOLFUP, (M)

Sofragi Sogapal Soudure Autog. . .

S.P.E.G. . . . . . . .

Speichian .....

Therm et Mulh.

Tour Eiftel..... Trailor S.A....

Union Brasseries . Union Hebtt. . . . .

Un. Iram, France Un. Ind. Crédit

244 Unipol Vencey Bourget (Ny) .

91 20 Vencey Bourget (Ny) .

96 20 Verax ... Waterman S.A. ... Brass. du Maroc ... Brass. Ouest-Afr. ...

3 30 d Taittinger . . . .

220 Ressors ledust. ...

97 10 Métal Déploye

## FAMILIAROS DE FRANCS EN 1981

que britannique Ir diction des processes vanche. Trefime: 224, et la division . division à la division 142 milion, decide et la division Salioni storie. Agiers (environ ton and

Malgré l'apurement le peries occasionness in Aciers, if he camble for prosperson appears for the groupe son appears for the least the camble for the groupe son appears for the least terminal for the camble for the least terminal dans l'ère des constitut par les grandes Pechines presume Survey en cours 500 Educate 4 déficit en 13.40% de baisse de la demarce les du groupe PU k du groupe P L 1 300 31 ne degage que per caralle doit investir an indicent sidérurgie ou distantique et ne dispose par de l'estrat. Sans doute established quelle la décision de la constant de heu d'augmenter is francs le capital de Pille fin de 1982, et de la capital ques a récompter

ques a récement

participatif d. 4(m 7.4)

francs à la societ - 1 h

## ts et chiffres

Marne-la-Vaile Mage rend qui subs. du non-paierie but avec but avec by avec pipie-opine de dis d'ex-Norde xles grévistes on: du travail apresur ce point. (par exemple, ratage équipes au lieu 12 million

La wa

HOME de Vees ≪

elles de

Diale.

#### Etranger

ETAILS INS ■ Record hebdoma:

manbre de faillites deput

in des français et de bá-lites d'entrer **39** (808) gan 117 (127) depuis la gr moncé, ic paz, dont 200 000 par Dun B ¥ 66000 PERPENSES COMM triciles on C SHE CO chapé une etteb statet 17 à · an cours d chillre reasons blement de record

reposet à la con-Peur trouver ... supérieur vier 1932 manner Der ... recense stion de l'ation de l'enterne diois summer de la comme de la comme

CIERS DES SOCIÉTE

COMPAGNIE GÉNÉRALE DE GÉOPHYSIQUE

de la tame de management de la consecución de la consecución de la consecución de la consecución de la sera desta de la consecución de la sera desta de la consecución de la sera de la consecución del consecución de la consecució Le conse convequer bite general it sera demanda augmenter granteral de son traditions de 10 maillions de

DE GARANTIE

DE GARANTE

LE ASSESSION

LE A

100 mm

## MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS

#### **PARIS**

#### 1er septembre 1982 Léger repli

Maintenant que la communauté financière est fixée sur les grandes orientations que le gouvernement entend assigner à l'épargne production, il lui reste à mesurer les répercussion, du voiet - recettes - de la loi de finances 1982, telle qu'elle a été examinée mercredi matin en conseil des ministres.

Le fait que les deux textes (le projet de budget et le projet de réforme de l'épargne aient été soumis ensemble à l'assentiment du gouvernement, confirme qu'ils seront bien déposés en même temps – et au plus vite – sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Certaines dispositions, telles que le relais à la e loi Monory e sous forme du compte d'épargne actions doivent être entérinées avant la fin de l'année par les parlementaires, et leur inci-dence fiscale implique un vote global sur l'ensemble du dispositif.

Pour l'heure, les boursiers attendaient avec fatalisme l'instauration d'une nouvelle tranche d'imposition à 65 % et la reconduction de la « taxe de solidarité - de 10 % qui a vu le jour l'année dernière (voir en première page), ce qui était confirmé à l'issue du conseil des ministres.

Cette actualité budgétaire éclipse en partie l'effet favorable, que les obser-vateurs attendaient de l'abaissement du taux de base bancaire de 13,75 % à 13,25 % intervenu mardi après-midi. Le climat s'en ressent autour de la

corbeille et l'indicateur instantané reflète une baisse de 0,5 % environ. Générale de Fonderie ( – 8%) est en tête des plus fortes balsses, suivie par D.M.C., Mumm, Française des Pétroles et Olida (-4% à -5%).

Le cours de l'or international a baissé à 404,14 dollars l'once à Londres et le lingot régresse à 89 750 F à Paris (- 300 F), tandis que le napo-léon cède 24 F, à 630 F.

ralentie, l'activité est restée assez forte et 82.83 millions de titres ont changé de mains contre 86,40 millions la veille.

## LA VIE DES SOCIÉTÉS

Compte tenu de la briàvacé du délai qui nous est imparti pour publier la cota complète dans nos demières éditions, nous pourrions être contraints parfois à ne pas donner les derniers cours. Dans ce cas caux-ci figureraient le lendemain dans la première édition.

Dernier cours

BONGRAIN. - La société annonce au BONGRAIN. - La societe amonce au titre du premier semestre 1982 un résultat net (part du groupe) de 58,3 millions de F, contre 51,9 millions pour la période correspondante de 1981 sur un chiffre d'affaires de 1,79 milliard de F (contre 1,55 milliard), le bénéfice d'exploitation passant de 94,6 à 114,1 millions de F d'une année à Fautre. d'une année à l'autre.

A activité comparable, la progression du chiffre d'affaires s'élève à 18,5 %, précise Bongrain, ajoutant que la hausse du résultat d'exploitation résulte du redressement des marges sur les marchés étrangers et de « l'amorce de résorption des difficultés rencontrées en 1981 dans ceraines filiales<u>, notam</u>ment au Brésil ».

**INDICES QUOTIDIENS** (INSEE, base 100 : 31 dec. 1981) 30 août 31 août (Base 100 : 31 &c. 1981)

Indice général ...... 161,2 160,5 TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés de 2 septembre ...... 14 1/8 %

i.e conseil d'administration s'est prononcé en faveur d'une émission d'obliga-tions convertibles à hauteur de 300 mil-lions de F qui serait réalisée au cours des prochaines semaines, un droit prioritaire pour les actionnaires de Bongrain étant prévu à l'occasion de cette opération qui doit permettre à la société de bénéficier de moyens accrus pour - favoriser la poursuite et l'amplification de sa politi-

LESIEUR. - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 4,02 mil-liards de F au premier semestre 1982 contre 2,84 milliards pour les six premiers mois de l'année précédente, ce résultat s'entendant après soustraction des cessions

inter-groupe (hors taxes). ALCAN. - Alcan Aluminium U.K., filiale britannique de la société canadienne Alcan annonce une perte de 13,2 millions Alcan amonte une perte de 13,2 minious de livres sterling pour le premier semestre 1982 après une perte de 9,5 millions de livres pour la période identique de 1981.

- Aucune amélioration n'est encore en avait annoncé la fermeture de son atelier d'extrusion de Skelmersdale (Lancashire) 

Premier cours

## **NEW-YORK**

## Ventes bénéficiaires

Après deux nouvelles séances de hausse, des ventes bénéficiaires se sont produites mercredi à Wall Street. D'abord bien absorbées, au point même que le marché parve-nait encore à progresser assez sensiblement, finit encore a progresser assez sensionement, clles ont fini par peser sur les cours et, à la clôture, l'indice des industrielles enregistrait un recul de 6,25 points à 895,05. Au plus haut de la journée, il avait atteint 911,33. Par solde, toutefois, le bilan de la séance ne s'est pas révété foncière-ment mauvais puisque sur 1931 valeurs traitées, 880 ont baissé et 678 ont monté.

Les dégagements ont essentiellement porté sur les « Blue chips ». Bien qu'un peu CNB Boues janv. 82 CNB Peribes 

En partie de caractère technique, ce retournement de tendance a été dû aussi aux appréhensions soulevées par la décision de plusieurs banques de relever le taux de l'argent facturé aux courtiers. Les analystes l'imputeraient également à la nationalisa tion des banques privées au Mexique.

n'étaient pas réglés » affirmait un éminent analyste pour justifier le mouvement de

| VALEURS              | Coors du<br>31 noût | Cours du<br>1° sept. |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| Alcoe                | 28 5/8              | 28 7/8               |
| A.T.T                |                     | 55 1/2               |
| Boeing               | 23 3/4              | 22 3/4               |
| Chees Manbettan Bank | 36 3/4              | 35 3/4               |
| Du Pons de Nemours   | 35 8                | 35 1/8               |
| Eastman Kodak        |                     | 81 1/2               |
| Екжоп                | . 28 5/8            | 27 3/4               |
| Fard                 | 27 3/4              | 27 3/8               |
| General Bectric      | J 75 1/8            | 74 1/8               |
| General Foods        | 383/8               | 38                   |
| General Motors       | 48 3/8              | 47 1/8               |
| Goodyeer             | 26 7/8              | 26 3/8               |
| B.M                  | 70 1/2              | 69 7/8               |
| LT.T                 | 27 1/4              | 27 1/8               |
| Mobil Cil            | 23 5/B              | 23 1/8               |
| Pfizer               | 62 3/4              | B1 1/2               |
| Schlumberger         | 36 1/2              | 36 1/4               |
| Textage              | . 1 283/8           | 28 1/2               |
| J.A.L. Inc           | 217/8               | 20 1/2               |
| Union Carbide        | 48 3/4              | 49 1/8               |
| J.S. Steel           | 18 5/8              | 19 1/8               |
| Westinghouse         | 32 1/8              | 31 3/4               |
| Kerox Corp.          | 33 5/8              | 34                   |

## Marché à terme

% du coupon

2 762

2 918 0 263

1 529

2 459

6 365

3 725 9 342

2 738

23 40

98 80 110 60

98 95

81 70

95 95

100

100 20

56 70 131 50

2975

353 72

240 60 50

298 31 10

93 80

335 234 78

761

65 90

44 90

532 118 635

112

96 122.80

630

10 6

92 60

930 117

269

320 305

147 50 330

Compan-sptism VALEURS Cours précéd.

58 10

13 20

132

52 13 50

74 80

346

**30**3 31

125 700

44 90

230

113

635

91 50

58 20

148 50 332 144 80

930

286

100 80 2 738

81 80 10 741 92 70 3 303

95 8 696 102 90 16 383 100 40 10 297

**VALEURS** 

Crédit Univers.

C. Sabt. Saine . . . .

Dév. Rég. P.t.C (Li) Didat-Bottin Dist. Indochine

Drag, Trav. Pub.

Duc-Lamothe ...

Dunkop ......

Eaux Bass. Vieby .

Eaux Vittel .....

Félix Poten ..... Ferm. Vichy (Ly) ... Files-Fournies ....

Focap (Chet. asu) ...

Foncière (Cie) . . .

Fone, Agecha-W. Fonc. Lyonnase

Forges Gueugnon Forges Strasbourg Fougerolle France LA.R.D.

Frankal . . . . .

Fromegenes Bel . From. P.-Renard . GAN .....

Gér. Arm. Hold. .

Gds Moul. Corbeil

Gds Moul. Paris .

Goulet S.A. . . . .

roupe Victoire

G. Transp. Ind. .. Huard-U.C.F. ...

Hutchinson Hydro-Energie Hydroc. Se-Denis

morindo S.A. . .

imp. G.-Lang . Industrielle Cie

incerball .....

Kinta S.A..... Lafime Bail .....

Lebon Ce . . . . Lille-Bonnières .

Locabad Immob

Premier cours

Dernier cours

EWBĖ .....

321

72 80

115 70

275

179 90

251

1145

318 50

1190

262 679

1520

130 135

177

31

102 20

170 50 174

320

295 110

339 105

Compt. Premier cours

85 20

87 50 90 129 30 131

309

115 70

274

179

252

905 502

149 321

325

265 679

275

1020 98

179

190 10

650 435

705

31

310 346 103

55 90

126 50

180

1100 245

320

139 10 349

335 S

150 10 1225 d

**VALĘŲR**Ş

Emp. N. Eq. 6 % 67 . Emp. 7 % 1973 . . .

Emp. 8,80 % 77 . 9,80 % 78/93 . .

8.80 % 78/86

13,25 % 80/90

13,80 % 81/99

16,75 % 81/87 . 16,20 % 82/90 .

16 % jum 82 . . . . E.D.F. 7,8 % 61

Ch. France 3 % . .

**VALEURS** 

Aciers Peugeol . .

A.G.F. (St Cont.)

A.G.P. Vie .... Agr. Inc. Madag.

Alfred Herica ...

André Roudière

AL Ch. Loire . . .

Bain C. Monaco .

B.N.P. Intercontin.

Brass Glac, Int. .

CAME .....

aout. Padang

amaud S.A. ..

C.E.G.Frig. . . . .

C.F.S. C.G.I.B. C.G.Marntime

CIPEL....

Cirram (B) . . . . . .

Comp. Lyon-Alem.
Concorde (La)
C.M.P.
Conte S.A. (Li)
Crédir (C.F.B.)
Crédir (G.F.B.)

|                   | été     | exception        | onnellem         | ent l'obje       | t de tran                  | sections          | près la clôtur<br>entre 14 h.<br>ctitude des d | 15 et            | 14 h.            | 30. Pour         | ceti       |
|-------------------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Compan-<br>sation | VALEURS | Cours<br>précéd. | Premier<br>cours | Dernier<br>cours | Compt.<br>Premier<br>cours | Compen-<br>setion | VALEURS                                        | Cours<br>précéd. | Premier<br>COLES | Dermer<br>Dermer | Cor<br>Pre |

|                            | 29<br>166<br>535<br>49<br>173                    | C. C. M. E. 3 % Agence Heves. A Ar Louide A K. Superm. A L.S.P.I. Alshort-Atl. Anterp. Applic. get Applic. get Anterp. Anterp. Anterp. Anterp. Anterp. Anterp. Anterp. Anterp. Ball-Equipes. Ball-Investes. Ball-Invest | 3215 3444 330 70 20 135 80 864 154 109 876 150 50 343 50 119 90 88 20 50 465 143 1522 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1312 1 1 1312 1 1 1312 1 1 1 1 | 310<br>480<br>321<br>70 50<br>136 50<br>855<br>154<br>106 50<br>878<br>475<br>150 50<br>335<br>182<br>204 10<br>488<br>204 10<br>488<br>141 50<br>383<br>1037<br>731<br>1395<br>1395<br>1395<br>1395 | 135 90<br>855<br>154<br>105 50<br>878<br>496<br>150 50<br>336<br>184<br>117<br>88 20<br>204 10<br>458 | 1858<br>3200<br>904<br>450 80<br>321<br>89 50<br>135<br>153<br>105 50<br>870<br>179 80<br>179 80<br>160 10<br>179 80<br>177 77<br>179 1395<br>1375<br>1375<br>1375<br>1375<br>1251<br>890<br>28 20<br>1251<br>890<br>127 40<br>127 40<br>127 40<br>127 730 | 765<br>765<br>184<br>44<br>125<br>385<br>162<br>246<br>375<br>375<br>485<br>335<br>48<br>191<br>155<br>256<br>137<br>700<br>950<br>164<br>205<br>137<br>285<br>1410<br>730<br>173<br>285<br>485<br>335<br>1410<br>153<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162<br>162 | Facum Fichet-bauche Finestal Gal, Liráyette Gán, Géophys. G.T., Mars. Gayenne-Gasc. Hachette Hépini (La) Inten. Plaine-M. Int. et Particip. Int. Plaine-M. Int. et Particip. Int. Bars. Méricux Intertechnique J. Borel (nr. J. Lafebuve Jaumon Ind. Latarge-Coppie — (obl.) Lagrand Latieur Locarianca L | 164 30<br>21B<br>141<br>258<br>212 80<br>280<br>1483<br>803<br>180<br>394<br>410<br>27 15<br>298<br>1283<br>369<br>47<br>710<br>690<br>525<br>1605<br>8 95<br>685 | 130 10<br>158<br>179<br>199<br>168<br>270<br>1358<br>418<br>400<br>506<br>348 50<br>158 80<br>760<br>1035<br>216<br>258<br>210<br>288<br>1501<br>785<br>210<br>288<br>1501<br>785<br>210<br>288<br>1501<br>785<br>210<br>288<br>1501<br>785<br>210<br>288<br>1501<br>288<br>1501<br>158<br>287<br>288<br>1501<br>158<br>287<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>1501<br>158<br>288<br>257<br>288<br>257<br>288<br>257<br>288<br>257<br>288<br>257<br>288<br>257<br>258<br>257<br>268<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>257<br>258<br>258<br>257<br>258<br>258<br>257<br>258<br>258<br>257<br>258<br>258<br>258<br>258<br>258<br>258<br>258<br>258 | 0 130 90 58 40 79 389 184 287 1858 80 780 5 120 185 80 780 5 141 258 141 258 149 26 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 185 20 | 130 10<br>57<br>78<br>399<br>162 80<br>265<br>1335<br>418<br>400<br>507<br>349 50<br>193 10                                          | 101<br>175<br>25<br>34<br>130<br>71<br>985<br>52<br>180<br>975<br>525<br>139<br>130<br>75<br>880<br>550<br>755<br>880<br>130<br>240<br>345<br>240<br>345<br>240<br>345<br>240<br>345<br>240<br>345<br>240<br>345<br>240<br>345<br>346<br>346<br>346<br>346<br>346<br>346<br>346<br>346<br>346<br>346 | Paris-Rásscomp Pechelizosa Penhoet Permod-Razar Petroles (Fea) — (pbL) — (portific.) Pétroles (F.P. Peugeot S.A. — (pbL) Pochein Podiet Pochein Podiet Postey P.M. Lebinal Presses Citi Préstabal Sic. Prinsigaz Prinsig | 99 50<br>3354<br>104 50;<br>177 50;<br>26 20;<br>38 50;<br>129 50<br>37 50;<br>97 50;<br>97 50;<br>92 195 60;<br>739 538<br>145 1291<br>1295 1291<br>1295 1291<br>1295 137 50<br>941 10<br>138 50<br>947 137 50<br>138 50<br>13 | 336<br>381<br>104<br>175 20<br>27 50<br>38 90<br>126<br>311<br>73 50<br>98<br>311<br>73 50<br>98<br>311<br>275 50<br>141<br>1255<br>290<br>90 50<br>90 50<br>92<br>137<br>95<br>220<br>220<br>220<br>24 90<br>24 90<br>24 90<br>25 180<br>108 50<br>108 50 | 275<br>99 80<br>338<br>104<br>175 20<br>27 40<br>37 10<br>127<br>311<br>74<br>98<br>311<br>90<br>729<br>91<br>220<br>90 50<br>964<br>2250<br>347<br>269<br>90 50<br>90 50<br>9 | 281<br>98 60<br>334<br>106<br>178<br>27 50<br>37 60<br>126<br>311<br>75<br>96 10<br>304 80<br>90 20<br>195<br>745<br>534<br>275<br>143 80<br>1255<br>88 70<br>517<br>815<br>37 05<br>138<br>143 80<br>250<br>143 80<br>251<br>255<br>143 80<br>250<br>143 80<br>251<br>143 80<br>251<br>143 80<br>251<br>143 80<br>252<br>270 10<br>253 30<br>51 10<br>55 10<br>56 10<br>57 10<br>58 10<br>58 70<br>59 10<br>50 | 1120 V. 830 V. 830 V. 173 A. 365 A. 485 A. 675 A. 680 B. 385 B. 386 B. 387 D. 389 D. 386 B. 386 B. 387 B. 388 B. 388 B. 388 B. 388 B. 388 B. 388 G. 388 G. 388 G. 388 G. 388 G. 388 G. 389 G. 381 B. 381 B. 381 B. 385 G. 386 G. 387 B. 388 G. 388 G. 388 G. 388 G. 388 G. 389 G. 381 B. 381 B. 381 B. 385 G. 381 B. 381 B. 381 B. 385 G. 381 B. 381 B. 385 G. 381 B. 381 B. 381 B. 385 G. 381 B. 382 B. 383 B. 383 B. 384 B. 385 B. 3 | injer injeriore. harbar harbar hase Marih. is Péir. Imp. is Bears is Péir. Imp. is Bears injerioresin Ctd u Pont-Nenn. if-Gebon sestmen Kodek ast Rand ricsson coon Corp. ord Mators ses State en. Sector. én. Begrupe én. Begrupe én. Begrupe én. Bedrur en. Motors odfisids armony itachil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1292 1 1 885 1 88 390 480 91 584 700 384 260 78 27 40 295 87 78 20 181 296 85 90 341 50 50 611 405 64 65 85 90 359 359                                     | 588 588 588 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7                                                                                                 | 2 1256<br>8822<br>1 50 387<br>90 483<br>80 510<br>80 580<br>50 306<br>50 306<br>50 306<br>50 306<br>50 296<br>50 296<br>50 296<br>50 242<br>229<br>222<br>222<br>229<br>230<br>50 360<br>50 | 77 580 29 29 34 810 500 185 1320 350 350 350 350 350 245 50 510 275 64 230 225 68 245 68 245 50 510 245 50 515 510 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 245 50 | Imp. Chemical Inco. Limited In | 85 50   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150 | 99 29 16 11 80 231 42 14 843 15 520 15 10 10 10 200 13 100 15 10 200 13 100 15 10 200 13 100 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 10 200 15 | c 85 85 c 563 225 0 c 228 37 20 540 200 10 13270 380 450 10 76 255 235 20 928 497 271 30 6 6 6 0 6 0 23 6 747 113 50 130 50 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 94<br>118                                        | Club Méditer<br>Codetel<br>Cofimeg<br>Coles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 530<br>100<br>118 50<br>210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 525<br>99<br>119 20<br>210                                                                                                                                                                           | 524<br>99<br>119 20<br>210                                                                            | 525<br>99<br>118<br>214                                                                                                                                                                                                                                    | 485<br>1420<br>8<br>810                                                                                                                                                                                                                                                                     | Merlin-Gerin<br>Natura<br>Méz, Nav. DN.<br>Michelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S.C.R.E.G Seb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107 90<br>130<br>210<br>152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107<br>132 90<br>210<br>152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106<br>132 90<br>210<br>152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105<br>132 90<br>210<br>150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COTE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   | COURS D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | es Billets<br>Uichets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHÉ LIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'OR                                                                                                                        |
|                            | 89<br>320<br>360                                 | Compt. Entrept.<br>Compt. Mod<br>Créd. Foncier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92 50<br>327<br>370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 369                                                                                                                                                                                                  | 91<br>320 50<br>371 .                                                                                 | 89 20<br>313 60<br>363                                                                                                                                                                                                                                     | 580<br>625<br>89                                                                                                                                                                                                                                                                            | — (cbl.)<br>Mici (Cel<br>Mines Kell (Sté) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 580<br>640<br>91                                                                                                                                                | 581<br>641<br>91 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 581<br>641<br>91 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 580<br>639<br>90 10                                                                                                                  | 745<br>330<br>295                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S.F.LM.<br>Sign. Ent. El<br>Silic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 762<br>367<br>294 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 765<br>369 50<br>294 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 764<br>367 50<br>294 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .765<br>383<br>290 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MARCHÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | É OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COURS<br>préc.                                                                                                                                             | COURS<br>1/9                                                                                                                                      | Achet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MONNAIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ET DEVISES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COURS<br>préc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COURS<br>1/9                                                                                                                |
| 11<br>11<br>11<br>11<br>13 | 181   280   75   75   75   75   75   75   75   7 | Crédit F. Imm. Crédit Nat. Cressor-Loire Cressor-Loire Cressor-Loire Cressor Cressor Cressor Demart-Servip Denty Docks France DM.C. Derrez Essus (Gén.) [81-Aquittions — (contilic.) Esso S.A.F. Essor S.A.F. Esparlance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 70<br>109 50<br>662<br>190<br>347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108 90<br>108 50<br>850 -<br>189<br>347                                                                                                                                                              | 169<br>250<br>790<br>889<br>772<br>30 50<br>1160<br>308<br>108 50<br>107<br>850<br>189<br>247         | 184 50<br>295<br>73<br>167<br>250<br>800<br>882<br>780<br>29 90<br>1163<br>1303 20<br>106 80<br>197<br>540<br>189<br>341<br>1041<br>461                                                                                                                    | 42<br>745<br>860<br>350<br>53<br>330<br>140<br>14 50<br>43<br>190<br>375<br>151<br>690<br>125<br>890<br>125<br>53<br>135                                                                                                                                                                    | M.M. Perrantoya Moži Harmestry (obl.) Mot. Laroy-S. Mouinez Muzren Marig, Medas O Nobel-Bozel Nord-Est Nordon (My) Norwelles Gal. Ocide-Caby Oron, F. Paris Opfi-Paribas Order (L') Papet, Gascogne Paris-France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46 30<br>753<br>895<br>347<br>53 70<br>332 50<br>153<br>15 20<br>42 20<br>78 50<br>420<br>78 50<br>163<br>710<br>126<br>979<br>55 50                              | 350<br>53 10<br>350<br>153<br>15 20<br>42 50<br>198<br>79 90<br>417<br>170 50<br>725<br>127 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349<br>153<br>15 20<br>42 50<br>198<br>79 90<br>416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 769<br>7890<br>357<br>53 10<br>350<br>156<br>15 20<br>42 05<br>195<br>78 40<br>410 10<br>173<br>710<br>128<br>975<br>55 50<br>139 50 | 1771<br>93<br>500<br>129<br>120<br>178<br>275<br>710<br>130<br>140<br>121<br>320<br>1040<br>121<br>321<br>108<br>2 50<br>135<br>172                                                                                                                                                                  | Senco Simpor Singnor Sisis Ressignal Sogerap Source-Perrier Trates Luzernec Tel. Elect. — (obl.) T.R.T. LLF.B. LLLS. U.C.B. U.T.A. Valéo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172<br>92 50<br>535<br>280<br>124<br>178 60<br>285<br>126 50<br>136<br>201<br>118<br>125<br>325<br>112<br>290<br>147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 765<br>126 50<br>136 70<br>201<br>1120<br>129<br>325 20<br>112<br>2 75<br>145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172 50<br>92 50<br>530<br>288<br>123<br>178<br>285<br>765<br>128 50<br>135<br>201<br>1130<br>129<br>325 20<br>112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171<br>92<br>530<br>289<br>120 90<br>176 70<br>284<br>765<br>126 50<br>135 80<br>200 30<br>1120<br>131 40<br>321<br>109 80<br>281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Allemagne ( Belgique (10 Peye Bas (1) Denemark (* Norvège (10 Grande-Bret Grèce (100) Sulane (100) Sulane (100) Autriche (10 Espagne (10 Portugal (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00 F) 00 A) 100 kmd 100 kmd 100 kmd 100 kc 110 kmg 11 110 kmg 110 | 7 018<br>280 950<br>14 655<br>256 450<br>80 500<br>104 200<br>12 085<br>9 920<br>4 988<br>330 788<br>113 970<br>39 980<br>6 214<br>8 080<br>5 672<br>2 703 | 7 011<br>280 870<br>14 667<br>257 100<br>80 370<br>104 380<br>12 043<br>9 922<br>4 988<br>329 700<br>113 880<br>38 950<br>6 208<br>8 100<br>8 100 | 13 300<br>250<br>77<br>100<br>11 660<br>9<br>4 750<br>320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 170<br>287<br>14 400<br>262<br>83<br>106<br>12 350<br>11<br>5 250<br>338<br>116<br>40 400<br>6 350<br>7 200<br>5 750<br>2 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Or fin (kilo en bar<br>Or fin (an lingue)<br>Palea française (?<br>Pilos française (?)<br>Pilos française (20 et<br>Filos française (20 et<br>Souverain<br>Pilos de 20 dolla<br>Pilos de 5 dollar<br>Pilos de 50 paso<br>Pilos de 10 florir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 fr]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90050<br>664<br>472<br>580<br>645<br>650<br>3006<br>1540<br>790<br>3545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 89750<br>89750<br>630<br>                                                                                                   |

# Le Monde

## UN JOUR DANS LE MONDE

#### IDÉES

2. FEMMES : « Miroir », par Myriam Labrique-Larocha; « Le pouveau mariage », par France Quéré ; « La France amputée de moitié», par Christiane Papon ; « Pourquoi pas 50 % ? », par Catherise Vala-

#### **ETRANGER**

- 3. EBROPE 4. LA CRISE DU PROCHE-ORIENT 5 - E. AMERIQUES
- « Le drame des réfugiés salvad riens - (11), par Philippe Boggio.
- CHINE : le douzième congrès de

## **POLITIOUE**

7. Le communiqué officiel du couse des ministres. 8. M. Lecanuet envisage un de congrès de l'U.D.F.

#### SOCIÉTÉ

9. JUSTICE. 10. MÉDECINE : les progrès de la médecine nucléaire; les anesthe sistes seraient responsables chaque année de cinq mille accident graves, dont mille deux cent cin quante décès.

— SPORTS.

- LE MONDE-DES LIVRES 13-14. LE FEUILLETON DE BER-TRAND POIROT-DELPECH : #
- Montherlant, dix ans oprès : un 15. ROMANS : deux

oût d'étoile fraîche.

16. JOURNAUX LITTÉRAIRES D'AIL LEURS : les « papes » de la critique allemande.

### CULTURE

- 17. LE FESTIVAL DE VENISE : le retour de Zavattini. CINÉMA : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux!, de Coline
- EXPOSITIONS : les affiches d Cannes à la Cinémathèque ; Vialat au Centre Georges-Pompidou.

## **ECONOMIE**

26. AFFAIRES: PUK a perda 2,5 milliards de francs en 1981. — ENERGIE

#### RADIO-TELEVISION-(19) INFORMATIONS

SERVICES > (12): Loisirs; Météorologie; Mots croisés; «Journal officiel»; Loterie, loto.

Annonces classées (20) Carnet (11); Bourse (27); Programmes spectacles (18,

Le numéro du « Monde daté 2 septembre 1982 a été tiré à 521 195 exemplaires.





ABCDEFG

Egalement magasins distribution : 1<sup>st</sup> - 8<sup>tme</sup> - 13<sup>tme</sup> - 15<sup>tme</sup> -Défense 92 - Versallies 78

## M. Marchais met en garde le gouvernement contre les « pressions » qui visent à le faire « dévier de sa route »

«L'Humanité-Dimanche» du 3 septembre publie une interview de M. Georges Marchais, dans laquelle le secrétaire général du parti communiste s'élève contre « la présentation catastro phique que la droite fait de la situation de la France. M. Marchais fait observer que, «depuis quinze mois qu'elle gouverne, la gauche n'est pas restée inactive » et que « des choses non négligeables ont été faites ». Il estime que les résultats obtenus sont meilleurs que ceux auxquels avait abouti le précédent septennat et que ceux qu'obtiennent actuellement les États-Unis ou la Grande-Bretagne.

M. Marchais souligne que le gouvernement « ne doit pas dévier de sa route », qu'il doit, au contraire, « aller de l'avant », en faisant preuve de «fermeté». Le secrétaire général du P.C.F. souhatte, notamment, que soit poursuivie la politique de revalo-risation du SMIC et des bas salaires, mais aussi que le pouvoir d'achat des moyens salaires soit améliore et que celui des « salaires garantis par les conventions collectives et les statuts » soit maintenu. Il insiste enfin. sur la nécessité d'une « grande politique industrielle » axée sur la reconquête du marché intérieur.

a Il y a dans ce pays, estime M. Marchais, des múlions d'hommes et de jemmes, de jeunes, qui connaissent des conditions de vie connaissent des conditions de vie difficiles et ne comprennent pas qu'elles ne scient pas sensiblement modifiées depuis l'an passé. Ils ne demandent pas le Pérou : ils sont sérieux et ne reculent pas devant l'effort. Mais ils s'inquiètent d'autant plus de leur situation qu'ils constatent que ceux qui avaient hier la vie facile n'ont rien changé à celle-ct. Ils ont toujours trop d'argent et le gaspillent, ou vien l'exportent au détriment des intérêts du pays.

#### MORT DU PIANISTE ANGLAIS SIR CLIFFORD CURZON

Le planiste anglais Sir Clifford Curzon est mort à Londres, le mercredi 1= septembre. Il était âgé de soixante-quinze ans.

[Né le 19 mai 1907, en Grande-Bretagne, Clifford Curzon fut le plus jeune élève du Collège royat de musique, où il entra dès l'âge de douze ans. Très tôt remarqué par le chef d'orchestre Henri Wood, Clifford Curzon eut ensuite comme professeurs Arthur Schnabel, Wanda Landowska et Nadia Boulanger. S'il avait ma prédikaction pour brotesseurs armut schmadet, wanta Landowska et Nadia Boulanger.
S'il avait une préditection pour Schubert et Mczart. Clifford Curson interpréta tout auest souvent les œuvres de Beethoven et Brahms, et — durant les cinquante années de sa carrière de soliste — il se produisit avec les plus grands orchestres en Europe comme aux États-Unis. Il joua notamment avec les orchestres de Philadelphie, de Pittsburg et de Toronto, et surtout aux New-York Philharmonique, sous la direction de Bruno Walter. Clifford Curzon — par principe — enregistra peu de disques : « Je ne comprends pas que l'on grave systématiquement le moindre concert», disait-il. Il ajoutait : « J'apprends chaque jois, et encore, ce que fai joné depuis toujours. Une interprétation n'est jamais définitive. » Ceini qui, à coujoure. Une interprétation n'est jamais définitive. » Celini qui, à râge de cinquante ans, suivait toujours l'enseignement de Schnabel. fut nommé plus tard, en 1976, docteur à l'université de Leeds. En 1988, la Société philharmonique royale lui attribus une médaille d'or à l'issue d'un concert au Royal Festival Hall, où il donns une version mémorable du quatrième concerte.

— (Publicité) —

informatique:

Le prix réel d'un micro-ordinateur utilisable pour des applications professionnelles

est aujourd'hui compris entre 10.000 F et 60.000 F. Cadres

d'entreprises, dirigeants de PME, professions libérales, in-génieurs, se posent légitime-

ment la question: comment choisir? comment s'en servir sans avoir à programmer?

DECISION informatique; sous-titré "Pour choisir et utiliser votre

micro-ordinateur et ses program-mes" est la première publication

placant le micro-ordinateur à la

portée de tous ceux qui souhai-

DECISION

Pordinateur pour tous.

tous les quinze jours.

Demières nouveautés, exposi-tions, baisses de prix: DÉCISION est toujours au fait de l'actualité.

Bancs d'essai de programmes

standards: DECISION porte cha-

que quinzaine un jugement en

termes accessibles et concrets. Exemples d'applications réalisa-

bles par des non-spécialistes: DECISION livre des témoignages

10FF chez votre marchand

de journaux. Abonnement:

195 FF (23 numéros) 41, me de la Grange-aux-Belles, 75483

d'utilisations pratiques. **DECISION** 

Paris Cedex 10.

connaître la technique

**DECISION** 

Micro -

» Et puis, à cette inquiétude pour le présent s'ajoute, ici ou là, je l'ai constaté, une crainte pour l'apenir devant les pressions de ceux qui voudraient bien que

Fon perde — si je psuz dire — le fil du changement. » Selon le secrétaire général du P.C.F., si l'on « réduisait le pou-voir d'achat des salariés, si, par voir a acrait aes sauries, si, pur consequent, on bloquait ou dimi-nuait la consommation, imman-quablement, la reprise de l'activité économique, qui s'est déjà forte-ment affaiblie, cesserait; la récession se réinstallerait avec tou-tes ses conséquences sur la situa-tion de l'emploi. Ce serait tourner

 » A ne s'agit denc pas, sjoute
 M Marchals, jace aux difficultés qui se présentent de reprendre les recettes usées des Giscard et des Chirac, qui ont fait la preuve de leur malfaisance; il ne s'agit de leur maljaisance; il ne s'agit pas de reculer devant les obsta-cles qui se présentent et de reve-nir en arrière; il s'agit, tout au contraire, de franchir ces obs-tacles, en menant plus loin la politique conduite, en allant de l'avant.

M. Marchals poursuit : « Natu-rellement, nous savons bien — et nous ne l'avons jamais caché — que l'aggravation sérieuse de la que tuyproction serieuse de morise des pays capitalistes a des retombées particulièrement négatives sur notre économie. Et nous savons également que les pressions économiques et politiques des Etats-Unis de Reagan comme on l'a vu avec ses sanctions contre Dresser-France et Creusot-Loire — pèsent sur notre situation. Mais est-ce que cela veut dire que nous sommes ligotés, que la France n'a plus aucune marge de manœuvre pour agir, pour s'en sortir? Absolument nas! »

Pour ce qui est de la lutte contre l'inflation, le secrétaire général du ismais définition. » Ceini qui, à l'âge de cinquante ans, suivait toujours l'enseignement de Schnabel, fut nommé plus tard, en 1976, docteur à l'université de Leeds. En 1980, la Société philharmonique royale lui attribua une médaille d'or à l'issua d'un concert au Royal Featival Hall, où il douns une version mémorable du quatrième concerto de Bechoven.

« Il semblait que tous les planistes du pays étaient dans la selle pour l'entendre », écrivit un critique londonien à cette ocasion. Sa technique impeccable, son toucher, falsalent en effet autorité.

M. I. B.] P.C.F. declare : a Nous partageons

TÉLÉVISIONS

SPÉCIAL MOIS D'AOUT

L'été du diamant

Ce solitaire blanc extra 0,36 carats créé par MP,

vaut 10.230 F

vous le porterez sans attendre

avec un versement

comptant de 1.023 F

le solde jusqu'à 24 mois dont de 3 à 6 mois de crédit gratuit

après accoptation du dossier

Un choix considérable: Diamants - Rubis - Saphirs

Emerandes

4, pl. de la Madeleine 260,31,44

86, rue de Rivoli - 138, rue La Fayette

Catalogue couleur grateit sur demand

Magnifiques TV N. B. 3.

## LES ORIENTATIONS DE LA C.F.D.T.

## « Il faut échapper au « barrisme » fût-il teinté de gauche >

déclare M. Edmond Maire

cation

DROITS NOUVEAUX.

 De multiples initiatives a secont prises pour faciliter leur appli-

PROTECTION SOCIALE. —
Après avoir rappelé ses positions
sur la retraite à soixante ans et
son opposition à tout système
avantageant les cadres le leader
de la C.P.D.T. se prononce pour
une majoration des cotisations
dans les réstines compaignentaires.

dans les régimes complémentaires

dans les régimes complémentaires.

• RELATIONS INTERSYNDICALES. - « La C.F.D.T. espère
que non seulement la capacité
des uns et des autres ne s'enjermeru pas dans je ne sais quelle
volonté d'isolement ou quel jront
du rejus, mais qu'aussi des passerelles pourront être jetées entre
les uns et les autres pour faire
avancer certains des objectijs les
vilus uraents. »

plus urgents. »
A propos d'un prochain rende

n'entend alimenter aucune cri-tique systèmatique des autres

a Regarder en face les problè-«Regarder en jace les problè-mes amoncelés » et « mener une action collective, réfléchte et décidée en commun », telles sont les orientations qu'a définies jendi 2 septembre. M. Edmond Maire, secrétaire général de la C.F.D.T., en détaillant et prési-sant les revendications de sa confédération. sant les revendications de sa confédération: Face aux contraintes internatio-

Face aux contraintes internationales et en raison de l'admosphère de guerre économique » que développent des pays qui « restent aveugles et sourds devant l'impérieuse nécessité de développer la coopération », M. Maire demande à nouveau au gouvernement de « trouver un second souffle » et de « trouver un second souffle » et de « trouver les voies d'un nouvel élan » pour « échapper au barrisme, fût-il teinté de gauche ». Il demande aussi à un patronat dont « l'atitiude d'artère-garde est néfaste », d'ouvrir les négociations.

SALAIRES. — Outre la pour-A propos d'un prochain rendez-vous avec la C.G.T., M. Maire estime que, asi la rencontre avec la C.G.T. se traduisait par une baisse de la polémique que nous subissons depuis si longtemps, ce ne serait déjà pas mal. Et cela ouvrirait la voie à d'autres pro-grès. De toute jagon, la C.F.D.T. n'entend allmenter avenue cri-

les négociations.

• SALAIRES. — Outre la poursuite de la revalorisation du SMIC, « la C.F.D.T. revendique des augmentations de salaires différenciées » et des discussions libres. Elle propose le rétablissement du pouvoir d'achat, dès le 1 « novembre, des « bas salaires jusqu'à 4100 F (quatre millions deux cent dix-neuj mille sept cents personnes soit 24,6 % de l'ensemble des salariés) » et le mainten du pouvoir d'achat, pour l'année 1982, des « salariés situés entre 4100 et 6300 F (soit 42,9 % des salariés) ».

« Pour les salaires supérieurs à

aes scuaries) s.
a Pour les salaires supérieurs à 6 800 F, le rattrapage progressif du pouvoir d'achai sur la fin 1982 et l'année 1983 doit être mené simultanément à une réduction de l'éventail hiérarchique et en tenant compte des résultats de la péociation eur la céation d'ennégociation sur la création d'em-plois liée à la deuxième étape de

réduction de la durée hebdoma-daire du travail.

» Ces négociations doivent don-ner lieu à une remise en ordre des politiques salariales.» Dans le secteur privé, la Dans le secteur privé, la connaissance des salaires réels, la remise en ordre des a grilles de classification » (...), tant pour rétablir une hiérarchie ouvrière normale, que pour redéfinir l'éventail hiérarchique et une structure de salaires par accomple on deur éléments ... par structure de suitares — par exemple en deux éléments — per-mettant de rédutre progressive-ment les inégalités sans nouvelle déformation des grilles des sa-

 Dans la fonction publique :
 Diz points uniformes pour la totalité des catégories d'exécution, c'est-à-dire jusqu'à l'indice 344 net (330 brut) et le blocage du to-lume global des primes à son ni-veau actuel avec utilisation des crédits ainsi dequgés pour amé-liorer les bas salaires.

liorer les bas salaires s.

Durée du travail. — La réduction vers les trente-cinq heures en 1985 est aune exigence impérieuse (...). L'intervention syndicale doit se développer avec force pour rendre cet objectif accessible tout en préservant la capacité concurrentielle des enfrenties se pouvoir d'aphet meiner. treprises a (pouvoir d'achat main-tenu jusqu'à deux fois le SMIC revendiqué).

Halte au Vol

serrure à 5 points

IZIS - LAPERCHE

ou PICARD

**GARANTI 5 ANS** 

1 blindage acier

15/10

4 goujons d'acier

anti-dégondage

du bâti bois par 1 cornière en acier

à l'exterieur sur le

pourtour de la porte

3.350 F nc

Pose et dépl. compris PARIS-BANLIEUE

**PARIS PROTECTION** 

55, av. de la Motte Picquet

75015 PARIS

**\$**566.65.20

comière anti-pince

renforcement

EST NOMMÉ MEMBRE DU COMITÉ DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

State of the second sec

Sur proposition du premier mi-nistre M. Jecques Fournier, secrétaire général du gouverne-ment, a été nommé membre du comité de l'énergie atomque lors du conseil des ministres du les septembre.

M. JACQUES FOURNIER

Nouveaux Fontements

Lubin

INé le 3 mai 1929 à Spinal (Vosges), diplômé de l'Institut d'études politiques. Ancien élève de l'École nationale d'administration. Maître des requêtes au Conseil d'Étai (1980), Conseiller juridique à l'ambassade de France au Marco (1961-1964). Réintégré au Conseil d'État et nommé commissaire du gouvernement près les formations du conseil d'État et nommé du Conseil d'État (1964-1963), il devient chef du service des affaires sociales au commissaire finêral du Plan (1969-1972). Conseiller d'État (1978), secrétaire général adjoint de la présidence de la République (1981), il est nommé secrétaire général en juillet 1962.] [Né le 3 mai 1929 à Épinal (Vos

#### REPLI DU DOLLAR : 6,<del>9</del>5 F.

sur les marchés des changes, revesur les marines des changes, leve-nant à Paris, de 7,91 F à un peu peu plus de 6,85 F, et, à Franciert, de 2,4975 DM à 2,4770 DM. Aucune raison plausible n'a été donnée pour ce repli, qui se produit su moment même où les taux d'intérêt remontent un peu aux États-Unis n'a pratiquement pas en d'effet sur la tenue du franc au sein du système monétaire européen, le cours du mark restant stable à Paris aux alentours de 2,888 F.

## organisations syndicales à l'occa-sion de la campagne prud'ho-male. L'AFFAIRE TANASE

## Scepticisme et rumeurs

Les autorités, tant à Paris qu'à Bucarest, continuent d'observe le mutisme le plus complet au sujet de l'affaire Tanase. L'écrivain d'origine roumaine s'est, pour sa part, rendu ce jeudi 2 septembre à Vieux-Marché (Côtes-du-Nord) pour ramener à Paris son épouse, ses deux enjants et sa belle-mère.

Le juge d'instruction chargé de l'information ouverte après la a disparition » de M. Tanase, en mai, M. Jean-Louis Debré, entendra, vraisemblablement la semaine prochaine, M. Motu Haiduc, alors a Monsieur Z », l'homme qui est à l'origine de l'affaire. Deux jours après les révélations de la presse sur le rôle de la D.S.T. dans cette affaire, certains observateurs font preuve de scepticisme à l'égard du rôle joué par « Monsieur Z. ».

Après con « enlèvement » nar la Après son cenfévement » par la D.S.T. et jusqu'à la fin du mois d'août, M. Tanase a séjourné au hameau du Scorvet, sur la commune de Vieux-Marché (Côtesdu-Nord). Il s'agit d'un petit hameau isolé où habitent deux familles d'agriculteurs. La villa louée pour M. Tanase appartient à M. et Mme Auguste Lucas, un couple habitant les Hauts-decouple habitant les Hauts-de-Seine Elle avait été jouée à la suite d'une petite annonce parue dans la presse. Les voisins de la famille Tanase

ne se sont doutés de rien « Nous avions, nous a dit l'un d'eux, quelques contacts avec eux. Les enfants venaient parfois iouer à la ferme. Nous pen sions que c'étaient des étrangers, mais nous n'avions jamais entendu parler de l'affaire de M. Tanase, » Le maire de la commune M. Méthol maire de la commune. M. Michel Disez, a appris mercredi par les journalistes que M. Tanase avait séjourné longtemps au Vieux-Marché. « Ses voisins, nous a-t-il dit. Font reconnu quand ils l'ont vu mardi soir à la télévision. » ou mardi soir à la télévision. Se jeudi matin, on remarquait, près du hameau du Scorvet, la présence d'une volture banalisée dans laquelle se trouvaient queiques policiers en civil appartenant vraisemblablement à la

D.S.T.

La ferme aménagée où résidait
M. Tanase avait été louée pour
le mois de juin, juillet et août
à sa propriétaire Mme Lucas.
M. Tanase avait lui-même rencontré la propriétaire et ne lui
avait pas caché qu'il était d'origine roumaine. Celle-ci a rapidement en le sentiment comme elle ment en le sentiment, comme elle nous l'a déclaré qu'il cherchait à « se mettre à l'abri». Il s'est présenté à elle sous une fausse identité, mais Mme Lucas déclare qu'elle « ne lui en veut pas ». « Cet homme n'a toujours paru homête et droit », a-t-elle dit. Mme Lucas avait entendu parler de l'affaire Tanase mais n'avait p pas tout de suite fait le rappro-

pas tout de suite chement.

Il reste difficile dans cette affaire de faire la part des élucubrations improuvables et des informations précises. Dans les cuorations improuvables et des informations précises. Dans les informations précises. Dans les milieux exilés roumains à Paris on affirme que l'opération devait connaître un rebondissement supplémentaire que les révélations de la presse ont empêché de se produire. Selon ces milieux le « retournement » de « M. Z» — dont le nom véritable et Meter Foltage.

roumains, devait en précéder un autre et le chef des services secrets roumains, le général Pk sita, aurait du passer à l'Otte (en l'occurrence à Paris) ces jours-ci. Rumeur invérifiable s'il en est mais qui n'est pas totale-ment impensable si l'on sait que les services roumains sont en crise depuis plusieurs années. Certains observateurs restent

sceptiques devant la version actuelle de cette affaire. La per-sonnalité et le rôle de «M. Z», notamment, laissent les spécialistes du contre-espionnage dubi-tatifs.

L'implication de «Z» dans une affaire de sang peut en effet surprendre dans la mesure où «Z», installé depuis huit années en France, citoyen français par son mariage avec une Française, ne persit delle ne paraît avoir fait que de l'es-pionnage industriel dans le domaine des centrales nucleaires. Or, en principe, on ne mélange pas les genres dans les services

Il faut se souvenir cependant Il faut se souvenir cependant que depuis juillet 1978, les services roumains ont été désorganisés à la suite du passage à l'Ouest du général Pacepa, qui assurait à Bucarest la liaison entre les services et le président Ceausescu. Le général est aujourd'un réfugié aux Etats-Unis, On a de homes relevant de la company de la c d'hui réfugié aux Etais-Unis. On a de bonnes raisons de croire qu'il a « donné» nombre d'agents et que ceux-ci ont préféré regagner la Roumanie après sa désertion. C'est un fait en tout cas que les services roumains, plutôt que de faire effectuer des missions d'élimination par leurs propres agents, ont de plus en plus souvent recours à des truands avec lesqueis ils passent contrat. A en croire « Z », tel était le travail qui hui avait été finalement de mandé et pour lequel il avait reçu 10 000 dollars.

Accident a érien dans les Andes: une quarantaine de disparus. — Un avion des lignes aériennes équatoriennes Condor, ayant à son bord une quarantaine de passagers, a été porté disparu, le les septembre, en fin de journée, dans la région andine de Zamora-Chimchipe, au sud du pays. Les recherches entreprises par les forces aériennes n'avaient pas encore permis de localiser l'appareil ce jeudi matin 2 septembre.

le nom véritable est Moto Hakduc, — officier des services spéciaux

## INSTITUTION DU Hameau de Grignon

19, rue Jean-François-Marmontel, 94320 [HIAIS - Tél. 853-40-75

DE LA 6° AUX TERMINALES INTERNAT ET EXTERNAT MIXTES

Dans un parc de 2 hectares à 7 mn de PARIS par R.E.R. Ilianie C